# *image* not available





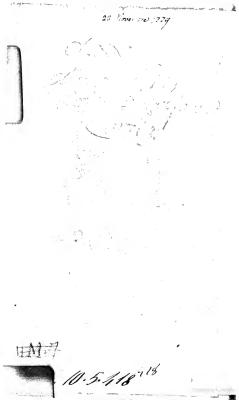

10 - 1118

# BELISAIRE.

MATAREN



M.Corondale Boce operation digrammad quod respictat intentus operation Deuts: ecce par Deo digram. Virturis summala fortuna compositus.

### BELISAIRE.

PAR MR. MARMONTEL, 10

De l'Académie Françoise.

Nouvelle Edition Augmentée.

Non miror, fi quando impetum capit (Deus)

Spellandi magnos viros, colludiantes cum aliqua
calamitate.

Senec. De Provid.



A LAUSANNE,

Chez FRANÇOIS GRASSET & Comp.

M. D. CC. LXIX,







## P R E F A C E

JE sçais, E je ne dois pas dissimuler qu'on peut regarder le fait sur lequel est établi le plus de cè petit ouvrage, plutôt comme une opinion populaire, que comme une verité historique. Mais cette opinion a si bien prévalu. E l'idée de Bélisaire aveugle E mendiant est devenue si familiere, qu'on ne peut guere penser à lui, sans le voir comme je l'ai peint.

Sur tout le reste, à peu de chose près, s'ai suivi sidelement Phistoire, & Procope a été mon guide. Mais je n'ai eu aucun égard à ce libelle calomnieux, qui lui oft attribué, sous le titre d'Anecdotes, ou d'Histoire secrette. Il est pour moi de toute évidence que cet amas informe d'injures grosseres & de faussetés palpubles, n'est point de lui, mais de quelque Déclamateur aussi mal adroit que méchant (a).

Aucun des Ecrivains du tems de Procope, aucun de ceux qui l'ont suivi, dans l'intervalle de cinq cens ans, n'a parlé de ces Anecdotes. Agathias, contemporain de Procope, en faisant l'enumération de ses Ouvrages, ne dit pas un mot de celul-ci. On le tenoit caché, me diracton; mais du moins; trois cens ans après; il auroit du être public: le savant Photius auroit di le connoître; & il ne le connoissoit pas. Suidas, Ecrivain du onzieme siecle, est le premier qui ait attribué à Procope cette satyre mèrisable; & le plus grand nombre des Savans ont répété sans discussion ce qu'en avoit dit

<sup>(</sup>a) On a foupçonné qu'il étoit d'un Avocat de Céfarée. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Belles Lett. T. 21.

Suidas (b). Quelques-uns cependant ont douté que ce Livre sut de Procope (c); il y en a même qui l'ont nié; É de ce nombre est Eichelius, dans la Préface É les remarques de l'édition qu'il n'est ni vrai. Il commence par faire voir qu'il n'est ni vrai, ni vraisemblable que Procope en soit l'Auteur; É en supposant qu'il le sut, il ajoute que dans une déclamation si outrée, si impudente É si absurde, il seroit indigne de soi. Ce qui me consond, c'est que l'illustre Auteur de l'esprit des Loix ait donné quelque croyance à un Libelle si manisesement supposé. Je sçais de quel poids est son autorité; mais elle céde à l'évidence.

Le moyen de croire en effet qu'un homme d'Etat, estimé de son secle, pour le plaisir de dissance ceux qui l'avoient comblé de biens, ait voulu se dissance lui-même, en réduisance

<sup>(</sup>b) Voffius, Grotius, &c.

<sup>(</sup>c) Le Pere Combefils, la Mothe le-Vayer, &c.

la postérité au choix, de le regarder comme un calomniateur atroce, ou comme un lâche adulateur? Le moyen de croire qu'un Ecrivain, jusques - là si judicieux, eut perdu le Jens & la pudeur, au point de vouloir qu'on prit, sur sa parole, pour un homme ébeté, pour un rustre imbécile (a), Justin, ce sage & vertueux vieillard, qui, de l'état le plus obscur & des plus bas emplois de la Milice, étant monté aux plus hauts grades par sa valeur & ses talens, avoit fini par réunir les vœux du Sénat, du peuple & des armées, & par être èlu Empereur? Le moyen de croire qu'un homme qui avoit écrit l'histoire de son tems avec tant d'honnêteté, de décence & de sagesse, ait pu dire de Justinien, qu'il étoit stupide & paresseux comme un âne, qui se laisse mener par le licou, en secouant les

<sup>(</sup>a) Infignis homo stoliditatis, summà cum infantià summàque cum rusticitate conjunctae.

oreilles (a); que ce n'étoit pas un homme, mais une furie (b); que sa mere elle-meme se vantoit d'avoir eu commerce avec un démon, avant d'etre grosse de lui (c); & qu'il avoit fait tant de maux à l'Empire, que la mémoire de tous les âges n'en avoit jamais rassemblé de pareils, ni en si grand nom-

<sup>(</sup>a) Nam mirè flolidus fuit, & lento quam fimillimus afino, capifro facile trahendus, cui & aures fubinde agitarentur.

<sup>(</sup>b) Quod vero non homo, sed, sub humand specie, suria vistu sit Justinianus, documento este possiunt ingentia quibus affecit homines mala: quipperim ex atrocitate facinorum Autoris virium immanitas palam sut.

 <sup>(</sup>c) Eo gravida antequam esset, quandam genii speciem ad se ventitasse, quae non ad visum, sed ad contassum se praeberet, accubaretque sibi, & quass maritus se conjugem iniret.

1.

bre (a)? Le moyen de croire qu'après avoir fait de Bélifaire un Héros accompli, triomphant & comblé de gloire, il ait ofé le donner enfuite pour un méchant imbécile, méprifé de tout le monde, & bafoué comme un fou (b); & cela dans le tems de sa plus grande gloire, lorsqu'il sut chargé de sauver l'Empire, en chassant les Huns de la Tbrace?

Ceux qui, dans le grec des Anecdotes, ont cru reconnoire le flyle de Procope, y ont-ils reconnu son bon sens? Je le suppose ingrat, méchant, furieux contre ses bienfaiteurs; estre par des déclamations puériles qu'il auroit voulu rétracter & ses éloges, & les faits sur lesquels ils étoient sondés l' L'Historien Procope se seroit amusé à prouver en forme que Justi-

<sup>(</sup>a) Is demum fuit Romanis tot tantorumque malorum Autor, quot & quanta audita non funt ex omni superiorum actatum memoria.

<sup>(</sup>b) Tunc enim verò contemni ab omnibus & veluti demens subsannari.

nien & ses Ministres n'étoient pas des hommes, mais des démons, qui, sous des figures humaines, avoient boulevers la terre (a)! Je le croiroir à peine capable de cette ineptie, quand tous les Ecrivains de son tems me l'attesseroient; à plus forte raison ne le croirai-je pas sur le témoignage équivoque d'un seul bonme, qui a vécu cinq cens ans après lui.

Je n'ai donc un Procope que dans son histoire authentique. C'est-là que je l'ai consulté; c'est-là que j'ai pris le caraître de mon Héros, sa modestie, sa bonté, son asfabilité, sa bienfaisance, son extrême simplicité, sur-cout ce fond d'humanité qui étoit la base de se vertu, et qui le faisoit adorer des peuples. Erat igitur Bisantins civibus voluptati Belisarium intueri.

<sup>(</sup>a) Hi numquam homines (mihi) vifi funt sed perniciosi demones..... Humanas induti formas, quasi semi homines furiae, sic universum terrarum orbem sonvulserint.

#### VIII PRÉFACE.

in forum quotidie prodeuntem......Pulchritudo hunc magnitudoque corporis honestabat. Humilem præterea se, benignumque adeò, atque aditu obviis quibusque perfacilem exhibebat, ut infimæ sortis viro persimits videretur.... In suos præcipue milites munificentia cæteros anteibat.... Erga agricultores, agrestesque homines, tantà hic indusquentia ac providentià utebatur, ut Belisirio ductante exercitu, nullam hi vim paterentur. Segetes insuper, dum in agris maturescerent, diligentius tuebatur, ne sortè equorum greges has devastarent; frugesque cæteras, invitis dominis, suos attingere prohibebat. Proc. De Bell. Goth. L. 3.

BELISAI-



#### BELISAIR E.

#### CHAPITRE PREMIER.

Ans la vieillesse de Justinien, l'Empire, épuisé par de longs essorts, approchoir de sa décadence. Toutes les parties de l'administration étoient négligées: les loix étoient en oubli, les finances au pillage, la discipline militaire à l'abandon. L'Empereur, lasse de la guerre, achetoit de tous côtés la paix au prix de l'or, & laissoit dans l'inaction le peu de Troupes qui lui restoient, comme inutiles & à charge à l'Etat. Les Ches de ces Troupes délaissées se dissipaire dans les plaisirs; & la chasse, qui leur retraçoit la guerre, charmoit l'ennui de leur ofstreté.

Un foir, après cet exercice, quelques-uns d'entr'eux foupoient ensemble dans un Château de la Thrace, lorsqu'on vint leur dire qu'un vieillard aveugle, conduit par un entant, demandoit l'hospitalité. La jeunesse est

Λ

compatissante; ils firent entrer le vieillard. On étoit en automne; & le froid, qui déja se faisoit sentir, l'avoit saiss: on le fit affeoir

près du feu.

Le foupé continue; les esprits s'animent, on commence à parler des malheurs de l'Etat. Ce fut un champ vafte pour la censure; & la vanité mécontente se donna toute liberté. Chacun exagéroit ce qu'il avoit fait, & ce qu'il avoit fait encore, si l'on n'eût pas mis en oubli ses services & ses talens. Tous les malheurs de l'Empire venoient, à les en croire, de ce qu'on n'avoit pas s'çu employer des hommes comme eux. Ils gouvernoient le monde en buvant, & chaque nouvelle coupe de vin rendoit leur vues plus infaillibles.

Le vieillard, affis au coin du feu, les écoutoit, & fourioit avec pitié. L'un d'eux s'en appercut, & lui dit: Bon homme, vous avez l'air de trouver plaisant ce que nous disons là? Plaisant, non, dit le vieillard, mais un peu léger, comme il est naturel à votre âge. Cette réponse les interdit. Vous crovez avoir à vous plaindre, poursuivit-il, & je crois comme vous qu'on a tort de vous négliger; mais c'est le plus petit mal du monde. Plaignez-vous de ce que l'Empire n'a plus fa force & sa splendeur, de ce qu'un Prince, confumé de foins, de veilles & d'années, est obligé, pour voir & pour agir, d'employer des veux & des mains infideles. Mais dans cette calamité générale, c'est bien la peine de penser à vous! Dans votre tems, reprit l'un des convives, ce n'étoit donc pas l'ufage de penfer à foi? Hé bien la mode en eft venue, & l'on ne fait plus que cela. Tant pis, dit le vicillard, & s'il en eft ainfi, en vous négligeant on vous rend juftice. Elt-ce pour infulter les gens, lui dit le même, qu'on leur demande l'hofpitalité? Je ne vous infulte point, dit le vicillard ; je vous parte en ami, & je paie

mon afyle en vous difant la vérité.

Le jeune Tibere, qui depuis fut un Empereur vertueux, étoit du nombre des Chaffeurs. Il fut frappé de l'air vénérable de cet aveugle à cheveux blancs. Vous nous parlez, lui dit-il, avec fagesse, mais avec un peu de rigueur; & ce dévouement que vous exigez, est une vertu, mais non pas un devoir. C'est un devoir de votre état, reprit l'aveugle avec fermeté, ou plutôt c'est la base de vos devoirs, & de toute vertu militaire. Celui qui se dévoue pour sa Patrie, doit la supposer infolyable; car ce qu'il expose pour elle est fans prix. Il doit même s'attendre à la trouver ingrate; car si le sacrifice qu'il lui fait n'étoit pas généreux, il feroit infenfé. Il n'y a que l'amour de la gloire, l'enthousiasine de la vertu qui soient dignes de vous conduire. Et alors, que vous importe comment vos fervices feront reçus? La récompense en est indépendante des caprices d'un Ministre & du discernement d'un Souverain. Que le foldat foit attiré par le vil appas du butin; qu'il s'expose à mourir pour avoir de quoi vivre; je le conçois. Mais vous, qui nés dans l'abondance,

n'avez qu'à vivre pour jouir; en renoncant aux délices d'une molle oisiveté, pour aller esfuver tant de fatigues, & affronter tant de périls, estimez-vous assez peu ce noble dévouement, pour exiger qu'on vous le paie? Ne voyez-vous pas que c'est l'avilir? Quiconque s'attend à un falaire est esclave : la grandeur du prix n'y fait ricn; & l'ame qui s'apprécie un talent est auffi vénale que celle qui fe donne pour une obole. Ce que je dis de l'intéret, je le dis de l'ambition; car les honneurs, les titres, le crédit, la faveur du Prince, tout cela est une folde, & qui l'exige se fait payer. Il faut se donner ou se vendre; il n'y a point de milieu. L'un est un acte de liberté, l'autre un acte de servitude: c'est à vous de choisir celui qui vous convient. Ainsi, bon homme, vous mettez, lui dit-on, les Souverains bien à leur aise! Si je parlois aux Souverains, reprit l'aveugle, je leur dirois, que si votre devoir est d'etre généreux, le leur est d'ètre justes. -- Vous avouez donc qu'il est juste de récompenser les services? - Oui; mais c'est à celui qui les a reçus d'y penser : tant pis pour lui s'il les oublie. Et puis, qui de nous est fur, en pesant les siens, de tenir la balance égale ? Par exemple, dans votre état, pour que tout le monde se crût placé & fut content, il faudroit que chacun commandât, & que personne n'obéit; or cela n'est guere possible. Croyez-moi, le Gouvernement peut quelquefois manquer de lumieres & d'équité; mais il est encore plus juste

Le plus éclairé dans ses choix, que si chacun de vous en étoit cru sur l'opinion qu'il a de lui-mème. Et qui étes-vous, pour nous parler ainsi, lui dit en haussant le ton, le jeune Maitre du Château? Je suis Bélisaire, ré-

pondit le vieillard.

Qu'on s'imagine, au nom de Bélisaire, au nom de ce Héros tant de fois vainqueur dans les trois parties du monde, quels furent l'étonnement & la confusion de ces jeunes gens. L'immobilité, le filence exprimerent d'abord le respect dont ils étoient frappés; & oubliant que Bélisaire étoit aveugle, aucun d'eux n'ofoit lever les yeux fur lui. O grand homme! lui dit enfin Tibere, que la fortune est injuste & cruelle! quoi! vous, à qui l'Empire à dû pendant trente ans fa gloire & ses prospérités, c'est vous que l'on ose accuser de révolte & de trahison, vous qu'on a trainé dans les fers, qu'on a privé de la lumiere! & c'est vous qui venez nous donner des lecons de dévouement & de zèle! Et qui voulez-vous donc qui vous en donne, dit Bélifaire? Les esclaves de la faveur? Ah quelle honte! Ah quel excès- d'ingratitude, pourfuivit Tibere! L'avenir ne le croira jamais. Il est vrai, dit Bélisaire, qu'on m'a un peu furpris: je ne croyois pas ètre si mal traité. Mais je comptois mourir en servant l'Etat; & mort ou aveugle, cela revient au même. Quand je me suis dévoué à ma Patrie, je n'ai pas excepté mes yeux. Ce qui m'est plus cher que la lumiere & que la vie, ma renommée, & fur-tout ma vertu, n'est pas au pouvoir de mes persécuteurs. Ce que j'ai fait peut ètre esfacé de la mémoire de la Cour; il ne le sera point de la mémoire des hommes; & quand il le seroit, je m'en souviens, & c'est aftez.

Les Convives, pénétrés d'admiration, prefferent le Héros de fe mettre à table. Non, leur dit-il, à mon âge la bonne place est le coin du feu. On voulut lui faire accepter le meilleur lit du Château; il ne voulut que de la paille. J'ai couché plus mal quelquefois, dit-il: ayez feulement soin de cet enfant qui me conduit, & qui est plus désicat que moi.

Le lendemain Bélisaire partit, des que le jour put éclairer son guide, & avant le réveil de ses hôtes, que la chasse avoit saigués. Instruits de son départ, ils vouloient le suivre, & lui offrir un char commode, avec tous les secours dont il auroit besoin. Cela est inutile, dit le jeune Tibere; il ne nous estime pas assez pour daigner accepter nos dons.

C'étoit fur l'ame de ce jeune homme que l'extrème vertu, dans l'extrème malheur, avoit fait le plus d'impression. Non, dit-il, à l'un de ses amis qui aprochoit de l'Empereur, non jamais ce tableau, jamais les paroles de ce vieillard ne s'effaceront de mon ame. En m'humiliant il m'a fait sentir combien il me restoit à faire, si je voulois jamais ètre un homme. Ce récit vint à l'oreille de Justinien, qui voulut parler à Tibere.

Tibere, après avoir rendu fidelement ce

qui s'étoit passé; il est impossible, ajouta-t-il, Seigneur, qu'une si grande ame ait trempé dans le complot dont on l'accusé; & j'en répondrois sur ma vie, si ma vie étoit digne d'ètre garant de sa vertu. Je veux le voir & l'entendre, dit Justinien, sans en être connu; & dans l'état où il est réduit cela n'est que trop facile. Depuis qu'il est forti de sa prison, il ne peur pas être bien loin: suivez ses traces, tâchez de l'attirer dans votre maison de campagne: je m'y rendrai sercettement. Tibere reçut cet ordre avec transport, & dès le lendemain il prit la route que Bélifaire avoit fuivie.

#### CHAPITRE II.

EPENDANT Bélifaire s'acheminoit en mendiant, vers un vieux Château en ruine, où fa famille l'attendoit. Il avoit défendu à fon conducteur de le nommer fur la route; mais l'air de noblesse répandu sur son visage & dans toute sa personne, sufficie pour intéresser. Arrivé le soir dans un village, son guide s'arrêta à la porte d'une maison, qui, quoique simple, avoit quelque apparence.

Le maitre du logis rentroit, avec fa beche à la main. Le port, les traits de ce vieillard fixerent fon attention. Il lui demanda ce qu'il étoit. Je fuis un vieux foldat, répondit Bélifaire. Un foldat, dit le villageois! Et voilà votre récompense! C'est le plus grand malheur d'un Souverain, dit Bélifaire, de ne pouvoir payer tout le sang qu'on verse pour lui. Cette réponse émut le cœur du villageois;

il offrit l'afyle au vicillard.

Je vous présente, dit-il à sa semme, un brave homme, qui soutient courageusement la plus dure épreuve de la vertu. Mon camarade, ajouta-t-il, n'ayez pas honte de l'état où vous étes, devant une famille qui connoit le malheur. Reposez-vous: nous allons souper. En attendant, dites-moi, je vous prie, dans quelles guerres vous avez servi. J'ai fait la guerre d'Italie contre les Goths, dit Bélishire, celle d'Asse contre les Perses; celle d'Assique contre\_les Vandales & les Maures.

A ces derniers mots, le villageois ne put retenir un profond foupir. Ainsi, dit-il, vous avez fait toutes les campagnes de Bélisaire? --- Nous ne nous fommes point quittés. ---L'excellent homme ! Quelle égalité d'ame! Quelle droiture! Quelle élévation! Est-il vivant? car dans ma folitude, il y a plus de vingt-cinq ans que je n'entends parler de rien. --- Il est vivant. ---- Ah! que le ciel bénisse & prolonge ses jours. --- S'il vous entendoit. il feroit bien touché des vœux que vous faites pour lui! --- Et comment dit-on qu'il est à la Cour ? tout puissant ? adoré sans doute ? ---- Hélas! vous sçavez que l'envie s'attache à la prospérité. --- Ah! que l'Empereur se garde bien d'écouter les ennemis de

Congli

ce grand homme. C'est le génie tutelaire & yengeur de fon Empire. — Il est bien vieux? — N'importe; il fera dans les Conseils ce qu'il étoit dans les armées; & sa fagesse, si on l'écoute, sera peut-ètre encore plus utile que ne l'a été sa valeur. D'où vous est-il connu, demanda Bélisaire attendri? Mettonsnous à table, dit le villageois: ce-que vous demandez nous meneroit trop loin.

Bélifaire ne douta point que son hôte ne fut quelque Officier de ses armées, qui avoit cu à se louer de lui. Celui-ci, pendant le souper, lui demanda des détails fur les guerres d'Italie & d'Orient, sans lui parler de celle d'Afrique. Bélifaire, par des réponfes simples, le fatisfit pleinement, Buvons, lui dit son hôte vers la fin du repas, buvons à la fanté de votre Général; & puisse le ciel lui faire autant de bien qu'il m'a fait de mal en fa vie. Lui! reprit Bélisaire, il vous a fait du mal! - Il a fait son devoir, & je n'ai pas à m'en plaindre. Mais, mon ami, vous allez voir que j'ai dù apprendre à compatir au fort des malheureux. Puisque vous avez fait les campagnes d'Afrique, vous avez vu le Roi des Vandales, l'infortuné Gelimer, mené par Bélisaire en triomphe à Constantinople, avec sa femme & ses enfans; c'est ce Gelimer qui vous donne l'asyle, & avec qui vous avez foupé. Vous Gelimer, s'écria Bélifaire! & l'Empereur ne vous a pas fait un état plus digne de vous! Il l'avoit promis. -.... Il a tenu parole; il m'a offert des di-

gnités (a); mais je n'en ai pas voulu. Quand on a été Roi, & qu'on cesse de l'ètre, il n'y a de dédommagement que le repos & l'obscurité. --- Vous Gelimer! ----Oui, c'est moi-même qu'on assiegea, s'il vous en fouvient, sur la montagne de Papua. I'y fouffris des maux inouis (b). L'hiver, la famine, le spectacle effroyable de tout un peuple réduit au desespoir, & pret à dévorer ses enfans & ses femmes, l'infatigable vigilance du bon Pharas, qui, en m'afficgeant, ne cessoit de me conjurer d'avoir pitié de moi-même & des miens, enfin ma juste confiance en la vertu de votre Général me firent lui rendre les armes. Avec quel air fimple & modeste il me recut! Quels devoirs il me fit rendre! Quels ménagemens, quels refpects il eut lui-même pour mon malheur! Il y a bientôt fix lustres que je vis dans cette solitude; il ne s'est pas écoulé un jour que je n'aye fait des vœux pour lui.

Je reconnois bien la, dit Bélisaire, cette philosophie qui, fur la montagne où vous aviez tant à souffrir, vous faisoit chanter vos malheurs; qui vous fit sourire avec dédain, en paroisant devant Bélisaire; & qui, le jour de son triomphe, vous fit garder ce front inaltérable dont l'Empereur sut étonné. Mon camarade, reprit Gelimer, la force & la foiblessé d'esprit tiennent beaucoup à la manière

(a) Celle de Patrice.

<sup>(</sup>b) Vid. Procop. de Bello Vandalico, L. II.

de voir les choses. Je ne me suis senti du courage & de la constance, que du moment que j'ai regardé tout ceci comme un jeu du fort. J'ai été le plus voluptueux des Rois de la terre; & du fond de mon Palais, où je nageois dans les délices, des bras du luxe & de la molesse, j'ai passé tout-à-coup dans les cavernes du Maure (a), où, couché fur la paille, je vivois d'orge groffierement pilé & à demi cuit fous la cendre, réduit à un tel excès de misere, qu'un pain, que l'ennemi m'envoya par pitié, fut un présent inestimable. De-là je tombai dans les fers, & fus promené en triomphe. Après cela vous m'avouerez qu'il faut mourir de douleur on s'élever au-dessus des caprices de la fortune.

Vous avez dans votre fagesse, lui dit Bélifaire, bien des motifs de consolation; mais je vous en promets un nouveau, avant de nous séparer.

Chacun d'eux, après cet entretien, alla

fe livrer au sommeil.

Gelimer, dès le point du jour, avant d'aller cultiver fon jardin, vint voir fi le vieillard avoit bien repofé. Il le trouva debout, son bâton à la main, prêt à se remettre en voyage. Quoi, lui dit-il, vous ne voulez pas donner quelques jours à vos hôtes! Cela

<sup>(</sup>a) Vandali namque omnium sunt, quos sciam, mollissimi atque delicatissimi, omnium verò miser-rimi Marusii. Ibid.

an'est impossible, répondit Bélisaire: j'ai une femme & une fille qui gémissent de mon absence. Adieu, ne faites point d'éclat sur ce qui me reste à vous dire. Ce pauvre aveugle, ce vieux foldat, Bélifaire enfin n'oubliera jamais l'accueil qu'il a reçu de vous. ---- Que dites - vous ? Qui , Bélifaire ? ---- C'est Bélisaire qui vous embrasse! --- O iuste ciel, s'écrioit Gelimer, éperdu & hors de lui-mème! Bélisaire dans sa vieillesse, Bélisaire aveugle est abandonné! On a fait pis, dit le vieillard: en livrant à la pitié des hommes, on a commencé par lui crever les yeux. Ah, dit Gelimer, avec un cri de douleur & d'effroi, est-il possible? Et quels sont les monstres? .... Les envieux, dit Bélisaire. Ils m'ont accusé d'aspirer au trône, quand je ne pensois qu'au tombeau. On les a crus, on m'a mis dans les fers. Le peuple enfin s'est révolté & a demandé ma délivrance. Il a fallu céder au peuple; mais en me rendant la liberté, on m'a privé de la lumiere. ---- Et Instinien l'avoit ordonné ----- C'est-là ce qui m'a été fenfible! Vous favez avec quel zele & quel amour je l'ai servi. Je l'aime encore, & je le plains d'etre affiégé par des méchans qui deshonorent sa vieillesse. Mais toute ma constance m'a abandonné, quand j'ai appris qu'il avoit lui-même prononcé l'arrêt. Ceux qui devoient l'exécuter n'en avoient pas le courage, mes bourreaux tomboient à mes pieds. C'en est fait, je n'ai plus, grace au ciel, que quelques momens à être aveugle

& pauvre. Daignez, dit Gelimer, les passer avec moi, ces derniers momens d'une si belle vie. Ce seroit pour moi, dit Bélisaire, une douce consolation: mais je me dois à ma famille, & je vais mourir dans ses bras. Adieu.

Gelimer l'embrassoit, l'arrosoit de ses larmes, & ne pouvoit se détacher de lui. Il fallut enfin le laisser partir; & Gelimer le suivant des yeux, O prospérité! disoit-il, o prospérité! qui peut donc se her à toi? Le héros, le juite, le fage, Essissire! ... Ah! c'est pour le coup qu'il faut se croire heureux en béchant son jardin. Evrout en disant ces mots, le Roi des Vandales reprit sa beche.

#### CHAPITRE III.

BELISAIRE approchoit de l'afyle où fa faveau lui fit craindre d'en être éloigné pour
jamais. Les peuples voifins de la Thrace ne
ceffoient d'y faire des courfes; un parti de
Bulgares venoit d'y pénétrer, lorsque le bruit
fe répandit que Bélifaire, privé de la vue,
étoit forti de fa prison, & qu'il s'en alloit,
en mendiant, joindre fa famille exilée. Le
Prince des Bulgares fentit tout l'avantage d'avoir ce grand homme avec lui, ne doutam
pas que, dans fa douleur, il ne faifit avidement tous les moyens de se venger. Il squ'
la route qu'il avoit prise; il le fat suivre par

quelques-uns des fiens; & vers le déclin du jour Bélisaire sut enlevé. il fallut céder à la violence, & monter un courfier superbe qu'on avoit amené pour lui. Deux des Bulgares le conduisoient; & l'un deux avoit pris son jeune guide en croupe. Tu peux te fier à nous, lui dirent-ils. Le vaillant Prince qui nous envoye honore tes vertus, & plaint ton infortune. Et que veut-il de moi, demanda Bélifaire? Il veut, lui dirent les Barbares, t'abreuver du fang de tes ennemis. Ah! qu'il me laisse fans vengeance, dit le vicillard: fa pitié m'est cruelle. Je ne veux que mourir en paix au fein de ma famille, & vous m'en éloignez. Où me conduisez-vous? Je suis épuisé de fatigue, & j'ai besoin de repos. Aussi vas-tu, lui dit-on, te reposer tout à ton aife, à moins que le maître du Château voisin ne foit fur fes gardes, & ne foit le plus fort.

Ce Château étoit la maison de plaisance d'un vieux Courtisan appellé Bessa, qui, après avoir commandé dans Rome assiégée, & y avoir exercé les plus horribles concussions, s'étoit retiré avec dix mille talens (a). Bélisaire avoit demandé qu'il fut puni selon les loix; mais ayant pour lui à la Cour tous ceux qui n'aiment pas qu'on examine de si près les choses, Bessa ne sut point poursuivi: & il en étoit quitte pour vivre dans ses terres, au sein de l'opulence & de l'ossiéveté.

Deux Bulgares, qu'on avoit envoyés re-

<sup>(</sup>a) Six millions.

connoitre les lieux, vinrent dire à leur Chef que dans ce Château ce n'étoient que feftins & que réjouiffances; qu'on n'y parloit que de l'infortune de Bélifaire; & que Beffas avoit voulu qu'on la célébrât par une fetc, comme une vengeance du ciel. Ah! le lache, s'écrierent les Bulgares. Il n'aura pas long-tems à fe

réjouir de ton malheur.

Beffas, au moment de leur arrivée, étoit à table, environné de ses complaisans; & l'un d'eux chantant ses louanges, disoit dans ses vers, que le ciel avoit pris soin de le justifier, en condamnant son accusateur à ne voir iamais la lumiere. Quel prodige plus éclatant, ajoutoit le Flatteur, & quel triomphe pour l'innocence! Le ciel est julte, disoit Besfas, & tôt ou tard les méchans sont punis. Il disoit vrai. A l'instant même les Bulgares. l'épée à la main, entrept dans la cour du Château, laissant quelques Soldats autour de Bélifaire, & pénetrent avec des cris terribles jusqu'à la falle du festin. Bessas palit, se trouble, s'épouvante; & comme lui tous ces convives font frappés d'un mortel effroi. Au lieu de se mettre en défense, ils tombent à genoux, & demandent la vie. On les faisit, on les fait trainer dans le lieu où étoit Bélisaire. Beffas, à la clarté des flambeaux, voit à cheval un vieillard aveugle; il le reconnoit, il lui tend les bras, il lui crie grace & pitié. Le vieillard attendri, conjure les Bulgares de l'épargner lui & les siens. Point de grace pour les méchans, lui répondit le Chef: ce fut le fignal du carnage; Beffas & fes convives furent tous égorgés. Auffi-tôt fe faifant amener leurs valets, qui croyoient aller au fuplice. Vivez, leur dit le même, '& venez nous fervir, car c'eth nous qui fommes vos maitress. Alors la troupe fe mit à table, & fit

affeoir Bélifaire à la place de Beffas.

Bélifaire ne ceffoit d'admirer les révolutions de la fortune. Mais ce qui venoit d'arriver l'affligeoit. Compagnons, dit-il aux Bulgares; vous me donnez un chagrin mortel, en faifant couler autour de moi le fang de mes compatriotes. Pessas étoit un avare inhumain : je l'ai vu dans Rome affamer le peuple, & vendre le pain au poids de l'or, fans pitié pour les malheureux qui n'avoient pas de quoi payer leur vie. Le ciel l'a puni; je ne le plains que d'avoir mérité fon fort. Mais ce carnage, fait en mon nom, est une tache pour ma gloire. Ou faites moi mourir; ou daignez me promettre que rien de pareil n'arrivera tant que je ferai parmi vous. Ils lui promirent de se borner au soin de leur propre défense; mais le Chateau de Bessas fut pillé; & après y avoir paffé la nuit, les Bulgares, chargés de butin, se mirent en marche avec Bélifaire.

Leur Général, comblé de joye de le voir arriver dans font camp, vint au devant de lui, & le recevant dans fes bras, Viens, nion pere, lui dit-il, viens voir si c'est nous qui sommes les barbarcs. Tout t'abandonne dans ta patrie, mais tu trouveras parmi nous dos

amis

amis & des vengeurs. En difant ces mots, il le conduisit par la main dans sa tente, l'invita à s'y repofer, & ordonna qu'autour de lui tout respectat son sommeil. Le soir, après un souper splendide, où le nom de Bélisaire fut célébré par tous les Chefs du camp barbare, le Roi s'étant enfermé avec lui. Je n'ai pas befoin, lui dit-il, de te faire fentir l'atrocité de l'injure que tu as reçue. Le crime est horrible; le châtiment doit l'être. C'est sous les ruines du trône & du Palais de votre vieux Tyran, fous les débris de fa ville embrafée, qu'il faut l'enfevelir avec tous fes complices. Sois mon guide, aprends-moi, magnanime vicillard, à les vaincre & à te venger. Ils ne t'ont pas ôté la lumiere de l'ame, les yeux de la fagesse; tu sçais les moyens de les furprendre & de les forcer dans leurs murs. Reculons au-delà des mers les bornes de leur empire, & si dans celui que nous allons fonder, c'est peu pour toi du second rang, partage avec moi, i'y confens, tous les honneurs du rang fuprème; & que le Tyran de Bisance, avant d'expirer sous nos coups, t'y voic encore une fois entrer fur un char de triomphe. Vous voulez donc, lui répondit Bélifaire, après un filence, qu'il ait eu raison de me faire crever les yeux? Il y a long-tems, Seigneur, que Bélifaire a refusé des couronnes. Carthage & l'Italie m'en ont offert. l'étois dans l'age de l'ambition; je me voyois déjà perfécuté; je n'en restai pas moins fidele à mon Prince & à ma patrie. Le

même devoir qui me lioit, subsiste, & rien n'a pu m'en dégager. En donnant ma foi à l'Empereur, j'espérois bien qu'il seroit juste; mais je ne me réfervai, s'il ne l'étoit pas, ni le droit de me défendre, ni celui de me venger. N'attendez de moi contre lui ni révolte ni trahison. Et que vous serviroit de me rendre parjure? De quel secours vous seroit un vieillard privé de la lumiere, & dont l'ame même a perdu fa force & son activité? Votre entreprise est au-dessus de moi, peutêtre au dessus de vous-même. Dans le relachement des resforts de l'Empire, il vous paroit foible; il n'est que languissant; & pour le relever, pour ranimer ses forces, il seroit peutêtre à fouhaiter pour lui qu'on entreprit ce que vous méditez. Cette ville, que vous croyez facile à surprendre, est pleine d'un peuple aguerri; & quels hommes encore il auroit à fa tète? Si le vieux Bélifaire est au rang des morts. Narfes est vivant, Narfes a pour rivaux de gloire, Mundus, Hermes, Salomon & tant d'autres qui ne respirent que les combats. Non, croyez-moi, n'attendez que du tems la ruine de cet Empire. Vous y ferez quelques ravages, mais c'est la guerre des brigands; & votre ame est digne de concevoir une ambition plus noble & plus juste. Justinien ne demande plus que des alliés & des amis; il n'est point de Rois que ces titres ne doivent honorer, & il dépend de vous.... Non, reprit le Bulgare, je ne ferai jamais l'ami, ni l'allié d'un homme qui te doit tout,

& qui t'a fait crever les yeux. Veux-tu régner avec moi, être l'ame de mes Confeils & le génie de mes armées? Voilà de quoi il s'agit entre nous. Ma vie est en vos mains, dit Bélisaire, mais tien ne peut me détacher de mon Souverain légitime; & si dans l'état où je fuis, je pouvois lui être utile, fût-ce contre vous-même, il feroit auffi fur de moi que dans le tems de mes profeérités. Voilà une étrange vertu, dit le Bulgare! Malheur au peuple à qui elle paroit étrange, dit Bélifaire. Et ne voyez-vous pas qu'elle est le fondement de toute discipline; que nul homme dans un Etat, n'est Juge & vengeur de luimeme; & que si chacun se rendoit arbitre dans fa propre cause, il'y auroit autant de rebelles qu'il y auroit de mécontens ? Vous qui m'invitez à punir mon Souverain d'avoir été injuste, donneriez-vous à vos foldats le droit que vous m'attribuez ? Le leur donner ; dit le Bulgare! ils l'ont, fans que je le leur donne; mais c'est la crainte qui les retient. Et nous, Seigneur, c'est la vertu, dit Bélifaire; & tel est l'avantage des mœurs d'un peuple civilifé, fur les mœurs d'un peuple qui ne l'est pas. Je vais vous parler avec la franchise d'un homme qui n'espere & qui ne craint plus rien. A quels fujets commandezvous? Leur seule ressource est la guerre; & cette guerre, où ils font nourris, leur fait négliger tous les biens de la paix, abandonner toutes les richesses du travail & de l'industrie, fouler aux pieds toutes les loix de la nature & de l'équité, & chercher dans la destruction une subtistance incertaine. Pensez avec effroi, Seigneur, que pour ravager nos campagnes, il faut laisser les vôtres sans laboureurs & fans moissons; que pour nourrir une portion de l'humanité, il faut en égorger une autre ; & que votre peuple lui-même arrose de son sang les pays qu'il vient désoler. Hé quoi , la guerre , dit le Bulgare , n'estelle pas chez vous la même? Non, dit Bélifaire, & le but de nos armes, c'est la paix après la victoire, & la félicité pour le gage de la paix. Il est aise, dit le Bulgare, d'être généreux quand on est le plus fort. N'en parlons plus. l'honore en toi, illustre & malheureux vieillard, cette fidélité digne d'un autre prix. Repose près de moi cette nuit dans ma tente. Tu diras demain où tu veux que je te fasse ramener. Où l'on m'a pris, dit Bélisaire; & il dormit tranquillement.

Le lendemain le Roi des Bulgares, en prenant congé du Héros, voulut le combler de préfens. C'ett la dépouille de ma parrie que vous m'offrez, lui dit Bélifaire: vous rougiriez pour moi de m'en volr revêtu. Il n'accepta que de quoi fe nourrir lui & fon guide fur la route, & la même escorte le remit

où elle l'avoit rencontré.

## CHAPITRE IV.

I L n'étoit plus qu'à douze milles du Châtteau où fa famille s'étoit retirée; mais fatigué d'une longue courfe, il demanda à fon jeune guide s'il ne voyoit pas devant lui quelque village où fe repofer. J'en vois un, lui dit celui-ci, mais il elf éloigné: faites-vous y conduire. Non, dit le Héros, je l'expoferois à être pillé par ces gens-là, & il renvoya fon efcorte.

Arrivé au village, il fut surpris d'entendre, Le voilà, c'est lui, c'est lui-même. Qu'est-ce? demanda-t-il: c'est toute une famille qui vient au-devant de vous, lui répondit son conducteur. Dans ce moment un vieillard s'avance: Seigneur, dit-il à Bélifaire en l'abordant, pouvons - nous favoir qui vous êtes? Vous vovez bien, répondit Bélisaire, que je suis un pauvre & non pas un Seigneur. Un pauvre, hélas! C'est ce qui nous confond, reprit le payfan, s'il est vrai, comme on nous l'a dit, que vous foyez Bélifaire. Mon ami, lui dit le Héros, parlez plus bas; & si ma misere vous touche, donnez-moi l'hospitalité. A peine il achevoit ce mots, qu'il se sentit embraffer les genoux; mais il releva bien vite le bon homme, & fe fit conduire fous fon humble toit.

Mes enfans, dit le payfan à ses deux filles & à son fils, tombez aux pieds de ce Héros.

Ceft lui qui nous a fauvés du ravage des Huins. Sans lui le toit que nous habitons auroit été réduit en cendre; fans lui vous auriez vu votre pere égorgé & vos enfans menés en efchavage; fans lui, mes filles, vous 
n'auriëz peut-etre jamais ofé lever les yeux; 
vous lui devez plus que la vie. Refpectez-le 
encore davantage dans l'état où vous le voyez,

& pleurez fur votre patrie.

Eélisaire, ému jusqu'au fond de l'ame, d'entendre autour de lui cette famille reconnoisfante le combler de bénédictions, ne répondoit à ces transports qu'en pressant tour à tour dans ses bras le pere & les enfans. Seigneur, lui dirent les deux femmes, recevez auffi dans votre sein ces deux innocens dont vous êtes le second perc. Nous leur rappellerons sanscesse le bonheur qu'ils auront eu de baiser leur Libérateur, & de recevoir ses caresses. A ces mots, l'une & l'autre mere lui présenta fon fils, le mit fur ses genoux; & ces deux enfans fouriant au Héros . & lui tendant leurs foibles mains, sembloient aussi lui rendre graces. Ah! dit Bélisaire à ces bonnes gens, me trouvez - vous encore à plaindre? Et croyez-vous qu'il y ait au monde en ce moment un mortel plus heureux que moi? Mais dites-moi , qui m'a fait connoitre. Hier, lui dit le pere de famille, un jeune Seigneur nous demanda si nous n'avions pas vu passer un vieillard qu'il nous dépeignit. Nous lui répondimes que non. Hé bien , nous dit-il , veillez à fon paffage, & dites-lui qu'un ami

l'attend dans le lieu où il doit se rendre. Il manque de tout ; ayez foin , je wous prie , de pourvoir à tous ses besoins. A mon retour je reconnoitrai ce que vous aurez fait pour lui. Nous répondimes que chacun de nous étoit occupé, ou du travail des champs. ou des foins du ménage, & que nous n'avions pas le loifir de prendre garde aux paffans. Quittez tout plutôt, nous dit-il, que de manquer de rendre à ce vieillard ce que vous lui devez. C'est votre Défenseur, votre Libérateur, c'est Bélisaire enfin que je vous recommande, & il nous conta vos malheurs. A ce nom, qui nous est si cher, jugez de notre impatience. Mon fils a veillé toute la nuit à attendre fon Général, car il a eu l'honneur de fervir fous vos drapeaux quand vous avez délivré la Thrace; mes filles, dès le point du jour, ont été sur le seuil de la porte. A la fin nous vous possedons. Disposez de nous, de nos biens: ils font à vous. Le jeune Seigneur qui vous attend vous en offrira davantage, mais non pas de meilleur cœur, que nous le peu que nous avons.

Tandis que le pere lui tenoit ce langage; le fils, debout devant le Héros, le regardoit d'un air penfif, les mains jointes, la tète baiffée, la consternation, la pitié & le respect

fur le visage.

Mon ami, dit Bélifaire au vieillard, je vous rends grace de votre bonne volonté, Pai dequoi me conduire jufqu'à mon afyle. Mais dites-moi si vous etes aussi heureux que bienfaifant. Votre fils a fervi fous moi; je m'intéresse à lui. Est-il sage? Est-il laborieux? Est-il bon mari & bon pere ? Il fait, répondit le vieillard attendri, ma confolation & ma jove. Il s'est retiré du service, à la mort de son frere ainé, couvert de blessures honorables; il me foulage dans mes travaux; il est l'appui de ma vicillesse: il a épousé la fille de mon ami ; le ciel a béni cette union. Il est vif, mais sa femme est douce. Ma fille que voilà, n'est pas moins heureuse. Je lui ai donné un mari jeune, fage & homme de bien, qu'elle aime & dont elle est aimée. Tout cela travaille à l'envi, & me fait de petits neveux, dans lesquels je me vois revivre. l'approche de ma tombe avec moins de regret, en songeant qu'ils m'aimeront encore, & qu'ils me béniront quand je ne ferai plus. Ah mon ami, lui dit Bélisaire, que je vous porte envie! J'avois deux fils, ma plus belle espérance; je les ai vu mourir à mes côtés. Dans ma vieillesse il ne me reste qu'une fille! hélas! trop fensible pour son malheur & pour le mien. Mais le ciel foit loué; mes deux enfans font morts en combattant pour la patrie. Ces dernieres paroles du Héros acheverent de déchirer l'ame du jeune homme qui l'écoutoit.

On fervit un repas champètre: Bélifaire y répandit la joye, en faisant sentir à ces bonnes gens le prix de leur obscurité tranquille. C'est, disoit-il, l'état le plus heureux, & pourtant le moins envié, tant les vrais biens font peu connus des hommes.

Pendant ce repas, le fils de la maifon, muer, réveur, préoccupé, avoit les yeux fixés fur Bélifaire; & plus il l'oblérvoit, plus fon air devenoit fombre. & fon regard farouche. Voilà mon fils, difoit le vieux bon homme, qui fe rappelle vos campagnes. Il vous regarde avec des yeux ardens. Il a de la peine, dit le Héros, à reconnoitre fon Général. On a bien fait ce qu'on a pu, dit le jeune homme, pour le rendre méconnoitable; mais les foldats l'ont trop préfent pour le méconnoitre lamais.

Quand Bélifaire prit congé de ses hôtes, mon Général, lui dit le meme, permettezmoi de vous accompagner à quelques pas d'ici. Et des qu'ils furent en chemin , fouffrez , lui dit - il , que votre guide nous devance ; j'ai à vous parler fans témoin. Je fuis indigné, mon Général, du misérable état où l'on vous a réduit. C'est un exemple effroyable d'ingratitude & de lacheté. Il me fait prendre ma patrie en horreur; & autant j'étois fier, autant je fuis honteux d'avoir verfé mon fang pour elle. Je hais les lieux où je fuis né, & je regarde avec pitié les enfans que j'ai mis au monde. Hé, mon ami, lui dit le Héros, dans quel pays ne voit - on jamais les gens de bien victimes des méchans? Non, dit le villageois, ceci n'a point d'exemple. Il y a dans votre malheur quelque chose d'inconcevable. Dites-moi quel en est l'auteur. J'ai une В

femme & des enfans; mais je les recommande à Dicu & à mon pere, & je vais arracher le cœur au traitre qui..... Ah! mon enfant, s'écria Bélifaire, en le ferrant dans fes. bras , la pitié t'aveugle & t'égare. Moi , je ferois d'un brave homme un perfide! d'un bon foldat un affatfin! d'un pere, d'un époux. d'un fils vertueux & sensible un scélérat, un forcené! C'est alors que je serois digne de tous les maux que l'on m'a faits. Pour foulager ton pere & nourrir tes enfans, tu as. abandonné la défense de ta patrie; & pour un vieillard expirant, à qui ton zele est inutile, tn veux abandonner ton pere & tes enfans! Dis-moi, crois-tu qu'en me baignant dans le fang de mes ennemis, cela me rendit la jeunesse & la vue? En serois-je moins malheureux quand tu ferois criminel? Non; mais: du moins, dit le jeune homme, la mort terrible d'un méchant effraiera ceux qui lui ressemblent; car je le prendrai, s'il le faut, au pied du trône ou des autels, &, en lui enfonçant le poignard dans le fein, je crierai: c'est Bélisaire que je venze. Et de quel droit mevengerois-tu, dit le vieillard d'un ton plus impofant ? Est-ce moi qui te l'ai donné, ce droit que je n'ai pas moi-mème? Veux-tu l'usurper sur les loix ? Qu'elles l'exercent, dit le jeune homme; on s'en repofera fur elles. Mais puisqu'elles abandonnent l'homme innocent & vertueux, qu'elles ménagent le coupable, & laissent le crime impuni, il faut lesabjurer, il faut rompre avec elles & rentrer

dans nos premiers droits. Mon ami, reprit Bélifidire, voilà l'excufe des brigands. Un homme jufte, un honnie homme gémit de voir les loix fléchir; mais il gémiroit encore plus de les voir violer avec pleine licence. Leur foibleffe est un mal, mais un mal pafager; & leur destruction seroit une calamité durable. Tu veux esfrayer les méchans; & tu vas leur donner l'exemple! Ah! bon jeune homme, veux-tu rendre odieux le noble sentiment que j'ai pu t'inspirer? Feras-tu détester cette pitié si tendre? Au nom de la vertu, que tu chéris, je te conjure de ne pas la deshonorer. Qu'il ne soit pas dit que son zele ait armé & conduit la main d'un furieux.

Si c'étoit moi, dit le foldat, qu'on eut traité si cruellement, je me sentirois peutêtre le courage de le souffeir; mais un grand homme! Mais Bélifaire! . . . . Non , je ne puis le pardonner. Je le pardonne bien, moi, dit le Héros. Quel autre intéret que le mien peut t'animer à ma vengeance ? Et si j'y renonce, est-ce à toi d'aller plus loin que je ne veux ? Apprends que si j'avois voulu laver dans le fang mon injure, des peuples se seroient armés pour servir mon ressentiment. l'obéis à ma destinée; imite moi : ne crois pas savoir mieux que Bélisaire ce qui est honnète & légitime; & si tu te sens le courage de bravet la mort, garde cette vertu pour fervir au befoin ton Prince & ton pays.

A ces mots, l'ardeur du jeune homme tomba comme étouffée par l'étonnement & l'admiration. Pardonnez-moi, lui dit-il, mon Général, un emportement dont je rougis. L'excès de vos malheurs a révolté mon ame. En condamnant mon zele, vous devez l'excuser. Je fais plus, reprit Bélisaire, je l'estime comme l'effet d'une ame forte & généreuse. Permets-moi de le diriger. Ta famille a befoin de toi; je veux que tu vives pour elle: mais c'elt à tes enfans qu'il faut recommander les ennemis de Bélifaire. Nommezles moi, dit le jeune homme avec ardeur; je vous réponds que mes enfans les hairont dès le berceau. Mes ennemis, dit le Héros, font les Scythes, les Huns, les Bulgares, les Esclavons, les Perses, tous les ennemis de l'Etat. Homme étonnant, s'écria le villageois, en se prosternant à ses pieds! Adieu, mon ami, lui dit Bélifaire en l'embraffant. Il y a des maux inévitables, & tout ce que peut l'homme juste, c'est de ne pas mériter les fiens. Si jamais l'abus du pouvoir, l'oubli des loix , la prospérité des méchans t'irritent, penfe à Bélifaire. Adieu.

## CHAPITRE V.

S A constance alloit être mise à une épreuve bien plus pénible; & il est tems de dire ce qui s'étoit passé depuis son emprisonnement. La nuit qu'il fut enlevé, & trainé dans les

fers, comme un Criminel d'Etat, l'épouvante

& la défolation se répandirent dans son Palais, Le réveil d'Antonine sa femme, & d'Eudoxe fa fille unique, fut le tableau le plus touchant de la douleur & de l'effroi. Antonine enfin revenue de fon égarement, & se rappellant les bontés dont l'honoroit l'Impératrice, fe reprocha comme une foiblesse la frayeur qu'elle avoit montrée. Admise à la familiarité la plus intime de Théodore, Compagne de tous ses plaisirs, elle étoit sure de son appui, ou plutôt elle croyoit l'etre. Elle se rendit donc à son lever; & en présence de toute la Cour, Madame, lui dit-elle, en se jettant à fes genoux, si Bélisaire a eu plus d'une fois le bonheur de fauver l'Empire, il demande pour récompense que le crime qu'on lui impute lui foit déclaré hantement. & qu'on oblige ses ennemis à l'accuser en face, au Tribunal de l'Empereur. La liberté de les confondre est la seule grace qui soit digne de lui. Théodore lui fit signe de se lever, & lui répondit avec un front de glace: Si Bélisaire est innocent, il n'a rien à craindre; s'il est coupable, il connoit affez la clémence de fon Maitre, pour scavoir comment le stéchir. Allez, Madame: je n'oublierai point que vous avez eu part à mes bontés. Ce froid accueil, ce congé brufque avoit accablé Antonine. Pâle & tremblante elle s'éloigna, sans que personne ofat lever les yeux fur elle ; & Barfames, qu'elle rencontra, passoit lui-meme sans la voir, si elle ne l'eut abordé. C'étoit l'Intendant des Finances, le favori de Théodore. Antonine

le fupplia de vouloir bien lui dire quel étoit le crime dont on accufoit Bélifaire. Moi; Madame, lui dit-il? Je ne sçais rien, je ne puis rien, je ne me mele de rien, que de mon devoir. Si chacun en faifoit autant, tout

le monde seroit tranquille.

Ah! le complot est formé, dit-elle, & Bélifaire est perdu. Plus loin elle rencontra un homme qui lui devoit sa fortune, & qui la veille lui étoit tout dévoué. Elle veut lui parler; mais fans daigner l'entendre, je fcais vos malheurs, lui dit-il, & j'en suis désolé; mais pardon: j'ai une grace à folliciter: je n'ai pas un moment à perdre. Adieu , Madame; perfonne au monde ne vous est plus attaché que moi. Elle alla retrouver fà fille; & une heure après on lui annonça qu'il falloit fortir de la Ville, & se rendre à ce vieux Château qui

fut marqué pour leur exil.

La vue de ce Château folitaire & ruiné, où Antonine se vovoit comme ensevelie, acheva de la désoler. Elle v tomba malade en arrivant; & l'ame fensible d'Eudoxe fut déchirée entre un pere accusé: détenu dans les fers; livré en proie à ses ennemis, & une mere dont la vie; empoisonnée par le chagrin; n'annonçoit plus qu'une mort lente. Les jours; les plus beaux jours de cette aimable fille étoient remplis par les tendres foins qu'elle rendoit à fa mere; ses nuits se passoient dans les larmes; & les momens que la nature en déroboit à la douleur, pour les donner au sommeil, étoient troublés par d'effroyables fonges. L'image de fon pere au fond d'un cachot, courbé fous le poids de fes fers, la pourfuivoit fans ceffe; & les functes prefleutimens de fa mere redoubloient encore fa frayeur.

La connoissance profonde & terrible qu'Antonine avoit de la Cour, lui faisoit voir la haine & la rage déchainées contre son époux. Quel triomphe, disoit-elle, pour tous ces lâches envieux, que, depuis tant d'années. le bonheur d'un homme vertueux humilie & tourmente, quel triomphe pour eux de le voir accablé? Je me peins le fourire de la malignité, l'air mystérieux de la calomnie, qui feint de ne pas dire tout ce qu'elle sçait, & femble vouloir ménager l'infortuné qu'elle affassine. Ces vils flatteurs, ces complaisans fi bas, je les vois tous, je les entends infulter à notre ruine. O ma fille! dans ton malheur tu as du moins la confolation de n'avoir point de reproches à te faire, & moi, j'ai à rougir de mon bonheur paffé, plus que de mes calamités présentes. Les sages leçons de ton pere m'importunoient: il avoit beau me recommander de fuir les pieges de la Cour, de mettre ma gloire & ma dignité dans des mœurs simples & modestes, de chercher la paix & le bonheur dans l'intérieur de ma maifon, & de renoncer à un esclavage dont la honte seroit le prix; j'appellois humeur sa trifte prévoyance, je m'en plaignois à ses ennemis. Quel égarement! quel affreux retour! C'est un coup de foudre qui m'éclaire ; je ne vois l'abime qu'en y tombant. Si tu scavois, ma fille, avec quelle froideur l'Impératrice m'a renvoyée, elle à qui mon ame étoit adférvie, elle dont les fantailes étoient mes feules volontés! Et cette Cour, qui la veille me feurioit d'un air fi complaifant!... Ames cruelles & perfides!... Aucun, dès qu'on m'a vu fortir, les yeux baiifés & pleins de larmes, aucun n'a daigné m'aborder. Le malheur et pour ceux comme une peste, qui les fait reculer d'effròi.

Telles étoient les réflexions de cette femme, que fa chûte, en la détrompant de la Cour, n'en avoit pas détachée, & qui aimoit

encore ce qu'elle méprisoit.

Un an écoulé, rien ne transpiroit du procès de Bélifaire. On avoit découvert une conspiration; on l'accufoit de l'avoir tramée; & la voix de ses ennemis, qu'on appelloit la voix publique, le chargeoit de cet attentat. Les Chefs obstinés au filence, avoient péri dans les supplices, sans nommer l'auteur du complot; c'étoit la feule présomption que l'on eût contre Bélifaire : aussi manque de preuve , le laitfoit-on languir; & l'on espéroit que sa mort dispenseroit de le convaincre. Cependant ceux de ses vieux Soldats qui étoient répandus parmi le peuple, redemandoient leur Général, & répondoient de fon innocence. Ils fouleverent la multitude, & menacerent de forcer les prisons, s'il n'étoit mis en liberté. Ce soulevement irrita l'Empereur; & Théodore ayant faisi l'instant où la colere le rendoit injuste, Hé bien, dit-elle, qu'on le leur rende.

rende, mais hors d'état de les commander. Ce Conseil affreux prévalut: ce fut l'arret de Bélisaire.

Des que le peuple le vit fortir de sa prison, les yeux crevés, ce ne fut qu'un cri de don-leur & de rage. Mais Bélisaire Papaisa. Mes enfans, leur dit-il, l'Empereur a été trompét tout homme est fujet à l'etre: il faut le plaindre & le servir. Mon innocence est le seul bien qui me reste; laisse la moi. Votre révolte ne me rendroit pas ee que j'ai perdu; elle m'ôteroit ce qu'il me confole de cette, pette. Ces mots calmerent les csprits. Le peuple oririt à Bélisaire tout ce qu'il possédoit; Bélisaire tout ce qu'il possédoit; Bélisaire lui rendit grace. Donnez-moi seulement, dit-il, un de vos ensans, pour me conduire ou ma famille m'attend.

Son aventure avec les Bulgares l'ayant détourné de fa route, Tibere l'avoit d'evancé. Le bruit d'un char, dans la cour du Chateau, avoit fait treffaillir Antonine & Eudoxei. celle-ci avoit acçouru, le cœur faild & palpitants, mais hélas! au lieu de fon pere, ne voyant qu'un jeune inconnu, elle retourne vers fa mere. Ce n'ett pas lui, dit-elle en foupirant.

Un vieux Domestique de la maison, appellé Anselme, ayant abordé Tibere, Tibere lui demande si ce n'est point là que Rélistaire est retiré. C'est ici que sa femme & sa fille l'attendent, répondit le sidele Anselme; mais leur espérance est tous les jours trompée. Hé plût au ciel moi-mème être à sa place, & le sçavoir en liberté! Il est en liberté, lui dit

Tibere; il vient; vous l'allez bientôt voir : Il devroit même être arrivé. --- Ah! venez donc. venez donner cette bonne nouvelle à fa famille. le vais vous annoncer, Madame, s'écria-t-il, en courant vers Antonine, réjouisfez-vous. Mon bon Maitre est vivant; il est libre; il vous est. rendu. Un jeune homme est la qui l'assure, & qui crovoit le retrouver ici. A ces mots, toutes les forces d'Antonine se ranimerent. Ou est-il, cet étranger, ce mortel généreux, qui s'intéresse à nos malheurs? Qu'il vienne, ah! qu'il vienne, dit-elle. Non, plus de malheurs, s'écria Eudoxe, en se jettant sur le lit de fa mere, & en la pressant dans ses bras. Mon pere est vivant; il est en liberté; nous l'allons revoir. Ah, ma mere! oublions nos peines. Le ciel nous aime; il nous réunit.

Me rendez-vous la vie, demanda Antonine à Tibere? Est-il bien vrai que mon époux triomplie de ses ememis? Le jeune homme -pénétré de douleur, de n'avoir à leur donner qu'une fausse joint propondit, qu'en este Bélifaire étoit libre, qu'il l'avoit vu, qu'il lui avoit parlé; & que le croyant rendu auprès de sa famille, il venoit lui offiri les services

d'un bon voisin.

Eudoxe, qui avoit les yeux attachés fur Tibere, fut frappée de l'air de triltesse qu'il táchoit de dissimuler. Vous portez, lui ditelle, dans notre exil la plus douce consolation; & loin de jouir du bien que vous nous faites, vous semblez renfermer quelque chagrin prosond! Est-ce notre misser qui vous afflige? Ah! que mon pere arrive, qu'il rende la fanté à cette moitié de lui-mème; & vous verrez si l'on a besoin de richesse pour être heureux.

La nature dans ces momens est si touchante par elle-même, qu'Eudoxe n'eut besoin que de ses sentimens pour attendrir & pour charmer Tibere. Il ne vit point si elle étoit belle; il ne vit qu'une fille vertueuse & tendre, que son courage, sa piété, son amour pour son pere élevoient au-dessus da malheur. Ne prenez point Madame, lui dit-il, ce sentiment que je ne puis cacher, pour une pitié offenfante. Dans quelque état que Bélisaire & sa famille foient réduits, leur infortune même sera digne d'envie. Que parlez-vous d'infortune. reprit la mere? Si on a rendu à mon époux la liberté, on a reconnu fon innocence; il faut donc qu'il foit rétabli dans ses honneurs & dans fes biens.

Madame, lui dit Tibere, ce seroit vous préparer une surprise trop cruelle, que de vous statter sur la situation. Il n'a du sa délivrance qu'à l'amour du peuple. C'est à la crainte d'un soulévement qu'on a cédé; mais en y cédant, on a renvoyé Bélifaire aussi malheureux qu'il étoit possible.

N'importe, ma mere, il est vivant, reprit la fensible Eudoxe; & pourru qu'on nous laise ici un peu de terre à cultiver, nous ne serons pas plus à plaindre que tous ces Villageois que je vois dans les champs. O ciel! la fille de Bélisaire s'écria le jeune homme,

feroit réduite à cet indigne état! Indigne! & pourquoi, lui dit-elle? Il n'étoit pas indigne des Héros de Rome vertueuse & libre. Bélisaire ne rougira point d'ètre l'égal de Regulus. Ma mere & moi, depuis notre exil, nous avons appris les détails & les petits travaux du ménage; mon illustre pere sera vèten d'un habit filé de ma main.

Tibere ne pouvoit retenir fes larmes, en voyant la joie vertueuse & pure qui rempliffoit le cœur de cette aimable fille. Hélas!
disoit-il en lui-même, quel coup terrible va la tirer de cette douce illusion! Et les yeux baissés, il restoir devant elle, dans le silence

de la douleur.

## CHAPITRE VI.

BELISAIRE, cin ce moment meme, entroit dans la cour du Château. Le fidele Anfelme le voit, s'avance, reconnoit fon Maître, & transporté de joie, court au-devant de lui. Mais tout-à-coup s'appercevant qu'il est aveugle, O ciel, dit-il! 6 mon bon Maître: Est-ce pour vous revoir dans cet état, que le payvre Anselme a vécu? A ces paroles entrecoupées de fanglots, Bélisiire reconnoit Anselme, qui, protterné, embrasse fes genoux. Il le releve, il l'exhorte à modérer sa douleur, & se fait conduire vers sa femme & sa fille.



les Montres voila sa recompense.



Eudoxe en le voyant ne fait qu'un cri, & tombe évanouie. Antonine, qu'une fievre lente consumoit, comme je l'ai dit, fut toutà-coup faisse du plus violent transport. Elle s'élance de font lit avec les forces que donne la rage, & s'arrachant des bras de Tibere & de la femme qui la gardoit, elle veut se précipiter. Eudoxe, ranimée à la voix de sa mere, accourt, la faisit & l'embrasse: Ma mere, dit-elle, ah ma mere! avez pitié de moi. Laiflez-moi mourir, s'écrioit cette femme égarée. Je ne vivrois que pour le venger, que pour aller leur arracher le cœur. Les monstres? Voilà sa récompense! Sans lui vingt fois ils autolent été enfevelis fous les cendres de leur Palais. Son crime est d'avoir prolonge leur odieuse tyrannie..... Il en est puni; les peuples font vengés ... Quelle férocité! quelle horrible baffeste!.... Leur appui! leur Libérateur! ... Cour atrôce! Confeil de Tigres! ... O ciel! est-ce ainsi que tu ès juste? Vois qui tu permets qu'on opprime; vois qui tu laisses prospérér.

Autofitite, datis ses transports, tatisos s'arrachoit les cheveux & se déchiroit se visage, tautot otivrait ses bras tremblains, elle couroit vers son époux, se pressor de la courinondoit de ses tarnes, & tautot repoussant sa fille avec effroi. Meurs, sui disoit-elle; il s'y a dans la vie de sticcès que pour les méchians, de bosseur que pour les insaines.

De cet accès elle tomba dans un abattement mottel; & ces violens éfforts de la naturo ayant achevé de l'affoiblir, elle expira quel-

ques heures après.

Un vieillard aveuglé, une femme morte, une fille au deselpoir, des larmes, des cris, des gémisemens, & pour comble de maux, l'abandon, la folitude & l'indigence, tel est l'état où la fortune présente aux yeux de Tibere une maison trente aux comblée de gloire & de prospérité. Ah, dit-il, en se rappellant les paroles d'un Sage, voila donc le spectacle auquel Dieu se complait, l'homme juste luttant contre l'adversité, & la domptant par son courage!

Bélifaire laiffa un libre cours à la douleur de fa fille, & lui-mème il s'abandonna à toute fon affliction; mais après avoir payé à la nature le tribut d'une ame fenfible, il fe releva de fon accablement avec la force d'un Héros.

Eudoxe étouffoit fes fanglots de peur de redoubler la douleur de fon pere. Mais le vieillard qui l'embraffoit se sentoit baigné de ses pleurs. Tu te désoles, ma fille, lui dit-il, de ce qui doit nous affermir, & nous élever au-dessus des disgraces. Après avoir expié les erreurs de sa viez ta mere jouit d'une éternelle paix; & c'est elle à présent qui nous plaint d'être obligés de lui survivre. Cette froide immobilité, où elle laisse sa dépoulle, anunonce le calme où son ame est plongée. Vois commé tous les maux d'ici-bas sont vains: un souse, un instant les dissipe. La Cour & l'Empire ont disparu aux yeux de ta mere; & du sein de son Dieu, elle ne voit

ce monde que comme un point dans l'immensité. Voilà ce qui fait dans le malheur la confolation & la force du fage. --- Ah! donnez-la moi, cette force que la nature me refuse, pour résister à tant de maux. J'aurois supporté la mifere; mais voir une mere adorée mourir de douleur dans mes bras! Vous voir, mon pere, dans l'horrible état où la cruauté des hommes vous a mis! ... Ma fille, lui dit le Héros, en me privant des yeux, ils n'ont fait que ce que la vieillesse ou la mort alloit faire; & quant à ma fortune, tu en aurois mal joui, si tu ne sçais pas t'en passer. Ah, le ciel m'est témoin, dit-elle, que ce n'est pas fa perte qui m'afflige. Ne t'afflige donc plus de rien, lui dit son pere; & de sa main il effuya ses pleurs.

Bélisaire, instruit qu'un jeune inconnu attendoit le moment de lui parler, le fit venir, & lui demanda ce qui l'amenoit. Ce n'est pas le moment, lui dit Tibere, de vous offrir des consolations. Illustre & malheureux vieillard, je respecte votre douleur, je la partage, & je demande au ciel qu'il me permette de l'adoucir. Jusques-là, je n'ai qu'à mèler mes larmes à celles que je vois répandre.

Bientôt vint le moment de rendre à Antonine les devoirs de la fépulture; & Bélifaire, appuyé sur sa fille, accompagna le corps de La femme au tombeau. La douleur du Héros étoit celle d'un Sage: elle étoit profonde, mais fans éclat, & foutenue de majesté. Sur son visage étoit peint le deuil, mais un deuil filentieux & grave. Son front élevé, fans défier le fort, sembloit s'exposer à ses coups.

Tibere lui-meme atliffa à cette trifte cérémonie. Il fut témoin des regrets touchans qu'Eudoxe donnoît à sa mere, & il en revint pénétré.

· Bélifaire alors s'adressant à lui; Brave jeune homme, hii dit-il, c'est vous, je le vois, qui avez pris soin de me recommander sur la route; apprenez-moi qui vous êtes, & ce qui peut m'attiret cet empressement généreux. Je m'appelle Tibere; repondit le jeune homme; l'ai fervi fous Narses en Italie; j'ai fait depuis la guerre de Colchide. Je suis l'un de ces Chasseurs à qui vous avez dentandé l'asyle, & done vous avez fi bien reprime l'imprudence. Je n'ai pas eu de paix avec moi-meme, que je ne fois venu vous demander pardon, & une grace encore plus chere. Je fuisriche: c'est un malheur peut-être; mais si vous vouliez, ce seroit un blen, l'ai près d'ici une maison de campagne; & toute mon ambition seroit de la confacret, en en faisant l'asyle d'un Héros. Ma tendre vénération pour vous est un titre fi fimale, que le n'oferois m'en prévaloir : il fulfit d'aimer la Patrie, pour partager la difgrace de Bélifaire, & pour chercher à l'adoucir. Mais un intéret digne de vous toucher, c'est le mien, c'est celui d'un jeune homme, qui desire pathonnément d'etre admis dans l'intimité d'un Héros, & de puifer dans fon ame, comme à la fource de la sagesse, de la gloire & de la vertu.

Vous honorez trop ma vicilleffe, lui répondit Bélifaire, mais je recontois une belle
ame à la fenfibilité que vous témoignez pour
mon malheur. Dans ce mément jé défire d'étre feul avec moi-mème: mon-ame ébranlée
a befoin de fe raifermir en filenée. Mais pour
l'avenir, j'accepte une partie de ce que vous
me propolez, le plaiff de vivre en bons voifins, & de communiquer enfemble. J'aime
la jeuneffe: l'ame encore neuve dans cet àge
heureux, et fufceptible des imprefitions ditbien; elle s'enflame & s'élevé un grand, &
rien encore ne la retient captive. Venez me
voir, je ferai bien aife de converfer avec vous,

Si vous me croyez digne de ce commerce ; reprit Tibere, pourquoi ne le ferois : je pas de vous posséder tout-à-fait? Mes aieux seront honorés de voir leur héritage devenir votre bien; & leur demeire votre alyle. Vois y ferez révéré, fervi avec un faint respect par tout ce qui m'environne; & c'elt à mon exemple qu'on s'empresséra de remplir cé

pieux devoir.

Jeune homme, lui dit Bélifaire, vous ètes bon; mais he faisons point d'imprudence. Dites-moi, car il y a dix ans que je vis élois gué du monde, quel est l'état de votre pere; & quelles vues il a fur vous. Nous sommes iffus, lui dit Tibere, de l'une de ces familles que Constantin appella de Rome, & qu'il combla de bienfaits. Mon pere a fervi lous le regne de Justin avec affez de distinction. Il étoit estimé & chéri de son Maitre. Sous

le nouveau regne, on obtint fur lui des préférences qu'il croyoit injustes: il se retira: il s'en est repenti; & il a pour moi l'ambition qu'il n'eut pas affez pour lui-même. Il fuffit, lui dit Bélifaire; je ne veux mettre aucun obstacle à l'avancement de son fils. fuivant le mouvement de votre cœur, vous ne fentez que le plaisir d'ètre généreux; & en effet c'est une douce chose. Mais je vois pour vous le danger de vous envelopper dans la disgrace d'un proscrit. Mon ami, que la Cour ait raison, ou qu'elle ait tort, elle ne revient pas. Elle oublie un coupable qu'elle a puni, mais elle hait toujours un innocent qu'elle a facrifié; car fon nom feul est un reproche, & son existence pese, comme un remors, à ses persécuteurs.

Je me charge, dit le jeune homme, de justifier ma conduite. L'Empereur a pu se laisser tromper, mais il suffira qu'on l'éclaire.

Il ne faut pas même y penser, dit le Héros, le mal est fait: puisse-t-il l'oublier pour

le repos de sa vieillesse!

Hè bien donc, insista Tibere, soyez encore plus généreux. Eparguez-lui le reproche éternel de vous avoir laisse languir dans la misere. L'indigne état où je vous vois, est un specacle deshonorant pour l'humanité, honteux pour le trône, révoltant pour les geus de bien, & décourageant pour vos pareils.

Ceux qu'il découragera, répondit Bélisaire, ne seront point mes pareils. Je crois au surplus, comme vous, que mon état peut

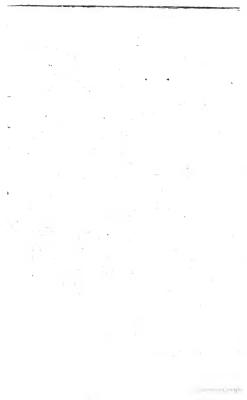



Qu'il approche, et que je l'embrasse.

inspirer l'indignation avec la pitié. Un pauvre aveugle ne fait point d'ombrage, & peut faire compassion. Aussi mon dessein est-il de me cacher; & si je me suis fait connoitre à vos compagnons, c'est un mouvement d'impatience contre de jeunes étourdis, qui m'à fait commettre cette imprudence. Ce sera la derniere de ma vie, & mon asyle sera mon tombeau. Adieu. L'Empereur peut ne pas savoir que les Bulgares sont dans la Thrace; ne négligez pas de l'en faire avertir.

Le Jeune homme se retira bien afflissé de n'avoir pas mieux réussi, & il rendit à l'Empereur ce que lui avoit dit Bélisaire. Justinien sit marcher quelques troupes, & peu de jours après on l'altira que les Bulgares avoient été chasses, a présent, dit-il à Tibere, nous pouvons aller sans danger voir ce malheureux vicillard. Je passerai pour votre pere, & vous aurez soin de ne rien dire qui puisse le défabuser. Une maison de platiance, à motité chemin de la retraite de Bélisaire, fut le lieu d'où l'Empereur se dérobant aux yeux de sa Cour, alla le voir le lendemain.

## CHAPITRE VII.

VOILA donc où habite celui qui m'a ren lu tant de fois vainqueur! dit Juftinien, en avançant fous un vieux portique en ruine. Bélifaire, à leur arrivée, fe leva

pour les recevoir. L'Empereur, en voyant ce vieillard vénérable dans l'état où il l'avoit mis, fut pénétré de honte & de remords. Il jetta un cri de douleut, & s'appuyant fut Tibere, il se couvrit les yeux avec ses mains, comme indigne de voir le jour que Bélisaire ne vovoit plus. Quel cri vlens-je d'entendre, demanda le vieillard? C'est mon pere que je vous amene, dit Tibere, & que votre malneut touche sensiblement. Où ett-il, reprit Bellfaire. en tendant les mains ? Qu'il approche, & que je l'embraffe; car il a un fils vertueux. Justinien fut obligé de recevoir les embrassemens de Béli'aire; & se sentant presse contre fon fein , il fut fi violemment emu , qu'il ne put retenir fes fanglots & fes larntes. Modérez, lui dit le Heros, cet exces de compaftion: je ne fuis peut-etre pas auffi malheureux qu'il vous semble. Parlons de vous & de ce jeune homme, qui vous donnera do la confolation dans vos vieux ans. Oui, disl'Empereur en s'interrompant à chaque mot, oui... fi vous daignes permettre... qu'il vienne recueillir les fruits de vos lecons. Et que lui apprendrois-je, dit le vieillard, qu'un pere fage & homme de bien n'ait pu lui apprendre avant moi? Ce que peut-ètre je connois. le moins, dit l'Empereur, c'est la Cour, c'est le pays où il doit vivre; & depuis longtems l'ai fi peu communique avec des hommes, que le monde est pour moi presque auffi nouveau que pout lui. Mais vous qui avez vules choses sous tant de faces diverses, de quel fecours ne lui ferez-vous pas, si vous voulez bien l'éclairer ? S'il vouloit apprendre à fixer la fortune, dit Bélisaire, il s'adresseroit mal, comme vous vovez; mais s'il ne veut être qu'un homme de bien à ses périls & risques, je puis lui être de quelque utilité. Il est bien ne, c'est l'essentiel. Il est vrai, dit Justinien, que sa noblesse est ancienne. ----Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais cela même est un avantage, pourvu qu'on n'en abuse pas. Scavez-vous, jeune homme, pourfuivit Bélisaire, ce que c'est que la noblesse? Ce sont des avances que la patrie vous fait, fur la parole de vos ancètres, en attendant que vous foyez en état de faire honneur à vos garants. Et ces avances, dit l'Empereur, font quelquefois bien hazardées. N'importe, reprit le vieillard, ce n'en est pas moins une très belle institution. Je crois voir, lorsqu'un enfant de noble origine vient au monde, foible, nud, indigent, imbécile, comme le fils d'un Laboureur, je crois voir la patrie qui va le recevoir ; & qui lui dit ; Enfant je vous falue, vous qui me ferez dévoué, vous qui ferez vaillant, généreux, magnanime comme vos peres. Ils vous ont laisse leur exemple; j'y joins leurs titres & leur rang, double raison pour vous d'acquérir leurs vertus. Avouez, continua le vieillard, que parmi les actes les plus folemnels il n'y a rien de plus magnifique. Cela l'est trop, dit Justinien. Quand on veut élever les amés, dit Bélifaire, il faut en agir grandement. Et puis, croyezvous qu'il n'y ait pas de l'économie dans cette magnificence? Ah! quand elle ne produiroit que deux ou trois grands hommes par génération, l'Etat n'auroit pas à se plaindre: il feroit bien dédommagé. Mon ami, dit-il au jeune homme, il faut que vous foyez l'un de ceux qui le dédommagent. Là, s'adressant à l'Empereur, vous m'avez permis, lui dit-il, de lui parler en pere ? Ah! je vous en conjure, lui dit Justinien. Hé bien, mon fils, commencez done par vous perfuader que la nobleise eit comme la flamme, qui se communique, mais qui s'éteint dès qu'elle manque d'aliment. Souvenez - vous de votre naiffance, puisqu'elle impose des devoirs; souvenez-vous de vos aïeux, puisqu'ils sont pour vous des exemples; mais gardez-vous de croire que la nature vous ait transmis leur gloire comme un héritage, dont vous n'ayez plus qu'à jouir ; gardez-vous de cet orgueil impatient & jaloux qui, fur la foi d'un nom, prétend que tout lui cede. & s'indigne des préférences que le mérite obtient sur lui. Comme l'ambition a un faux air de nobleffe, elle se glisse aisément dans le cœur d'un homme bien né; mais cette passion, dans ses excès, a sa basseise tout comme une autre. Elle fe croit haute, parce qu'elle range au-dessous d'elle tous les devoirs de l'honnête homme; & si vous voulez sçavoir ce qu'elle en fait, regardez un oifeau de proye, planer le matin sur la campagne, & choisir d'un œil avide, entre mille animaux tremblans, celui

dont il lui plaira de faire sa pature : C'est ainti que l'ambition délibere à fon réveil, pour scavoir de quelle vertu elle fera sa victime. Ah, mon ami, la personnalité, ce sentiment si naturel, devient atroce dans un homme public, fi-tôt qu'elle est passionnée. l'ai vudes hommes qui, pour s'avancer, auroient ietté au hafard le falut d'une armée & le fort d'un Empire. Envieux des faccès qui ne leur font pas dûs, ils ont toujours peur qu'on ne leur enleve l'honneur d'une action d'éclat : s'ils ofoient même, ils feroient échouer celle dont ils n'ont pas la gloire : le bien public est un malheur pour eux, s'il ne leur est pas attribué. Voilà l'espece d'hommes la plus dangereuse, foit dans les Conseils, soit dans les armées. L'homme de bien fait son devoir sans regarder autour de lui. Dieu & fon ame font les témoins dont il va mériter l'aveu. Une bonne volonté franche, un courage délibéré, un zele prompt à concourir au bien, voilà les fignes d'une grande ame. L'envie , la vanité , l'orgueil, tout cela est petit & láche. C'est peu même de ne pas prétendre à ce que vous ne méritez pas; il faut sçavoir renoncer d'avance à ce que vous mériterez; il faut supposer votre Souverain sujet à se tromper, car il est homme, regarder comme très-possible que votre patrie & votre siecle vous jugent aussi mal que lui, & que l'avenir ne soit pas plus juste. Alors il faut vous consulter, & vous demander à vous-même; si l'étois réduit un fort de Bélisaire, m'en consolerois-je avec mon innocence, & le fouvenir d'avoir fait mon devoir? Si vous n'avez pas cette réfolution bien décidée & bien affermie, vivez obfeur: vous n'avez pas de quoi foutenir votre nom.

Ah! c'est trop exiger des hommes, reprit Justinien avec un profond foupir, & votre exemple eit effrayant. Il est effrayant au premier coup d'œil, dit le vieillard, mais beaucoup moins quand on y pense. Car enfin, supposons que la guerre, la maladie ou la vicillesse m'eût prive de la vue; ce seroit un accident tout naturel, dont vous ne feriez point frappé. Hé quoi, les vices de l'humanité ne font-ils pas dans l'ordre des choses, comme la peste qui a désolé l'Empire ? Qu'importe l'instrument que la nature employe à nous détruire? La colere d'un Empereur, la fleche d'un ennemi, un grain de fable, tout est égal (a). En s'exposant sur la scene du monde, il faut s'attendre à ses révolutions. Vous-même, en destinant votre fils au métier des armes, n'avez-vous pas prévu pour lui mille événemens périlleux? Hé bien comptez-y les affauts de l'envie, les embuches de la trahifon, les traits de l'imposture & de la calomnie; & si votre fils arrive à mon âge fans y avoir succombé, vous trouverez qu'il

<sup>(</sup>a) Democritum pediculi, Socratem aliud perieulorum genus, nequifimi bipedes intercurerunt. Quorfum hace? ingreflus ervitams, navigaltis, vedus es; gifcede. M. Antonin. Imper. De fe iglio, L. 3.

a eu du bonheur. Tout est compensé dans la vie. Vous ne me voyez qu'aveugle & pauvre. & retiré dans une mazure; mais rappellez-vous trente ans de victoires & de profpérités, & vous fouhaiterez à votre fils le deftin de Bélisaire. Allons mon voisin, un peu de fermeté: vous avez les allarmes d'un pere; mais je me flatte que votre fils me fait encore l'honneur de me porter envie. Affurément, s'écria Tibere! Mais c'est bien moins à vos prospérités, dit l'Empereur, qu'il doit porter envie, qu'à ce courage avec lequel vous foutencz l'adversité. Du courage, il en faut sans doute, dit Bélisaire; & il ne suffit pas d'avoir celui d'affronter la mort: c'est la bravoure d'un Soldat. Le courage d'un Chef confifte à s'élever au-deffus de tous les événemens. Sçavez-vous quel est pour moi le plus courageux des hommes? Celui qui persitte à faire son devoir, même aux périls, aux dépens de fa gloire; ce fage & ferme Fabius, qui laisse parler avec mépris de sa lenteur, & ne change point de conduite; & non ce foible & vain Pompée, qui aime mieux hazarder le fort de Rome & de l'univers, que d'essuyer une raillerie. Dans mes premieres campagnes contre les Perfes, les mauvais propos des étourdis de mon armée me firent donner une bataille, que je ne devois ni ne voulois risquer. Je la perdis. Je ne me le pardonnerai jamais. Celui qui fait dépendre fa conduite de l'opinion, n'est jamais sur de lui-même. Et ou en serions-nous, fi, pour être honnètes gens, il

il falloit attendre un fiecle impartial & un Prince infaillible? Allez donc ferme devant vous. La calomnie & l'ingratitude vous attendent peut-être au bout de la carricre; mais la gloire y elt avec elles; & fi elle n'y elt pas, la vertu la vaut bien: n'ayez pas peur que celle-ci vous manque: dans le fein même de la mifere & de l'humiliation, elle vous fuivra; eh, mon ami! fi vous fçaviez combien un fourire de la vertu elt plus touchant que

toutes les caresses de la fortune!

Vous me pénétrez, dit Justinien attendri & confondu. Que mon fils est heureux de pouvoir de bonne heure recueillir ces hautes leçons! Ah, pourquoi cette école n'est-elle pas celle des Souverains! Laissons les Souverains, dit Bélifaire; ils font plus à plaindre que nous. Ils ne sont à plaindre, dit Justinien, que parce qu'ils n'ont point d'amis, ou qu'ils n'en ont pas d'affez éclairés, d'affez courageux pour leur fervir de guides. Mon fils est né pour vivre à la Cour: peut-être un iour admis dans les Confeils, ou dans l'intimité du Prince, aura-t-il lieu de faire usage de vos leçons pour le bonheur du monde. Ne dédaignez pas d'aggrandir son ame, en l'élevant à la connoissance de l'art sublime de régner. Instruisez-le, comme vous voudriez que fût instruit l'ami d'un Monarque. Justinien va descendre au tombeau; mais son successeur plus heureux que lui aura peut-être pour ami le disciple de Bélisaire. Hélas, dit le vicillard, que ne puis-je encore une fois, être, avant de mourir, utile à ma Patrie! Mais ce que l'expérience & la réflexion m'ont fait voir, feroit pris pour les songes de la vieillesse. Et en effet, dans la spéculation tout s'arrange le mieux du monde; les difficultés s'applanissent; les circonstances naissent à propos & se combinent à souhait; on fait tout ce qu'on veut des hommes & des chofes; foimême on se suppose exempt de passions & de foiblesses, toujours éclairé, toujours sage, auffi ferme que modéré. Douce & trompeuse illusion, qu'une légere épreuve auroit bientôt détruite, si l'on tenoit en main les rènes d'un Etat. Cette illusion même a son utilité, dit le jeune homme; car la chimere du mieux possible devient le modele du bien. Je le souhaite, dit Bélisaire, mais je n'ose l'espérer. Le plus mauvais état des choses trouve partout des partifans intéresses à le maintenir. Et moi, je vous réponds, dit l'Empereur, que les fruits de votre fageile ne feront point perdus, si vous les confiez au zele de mon fils. Vous méritez, dit le Héros, que je vous parle à cœur ouvert. Mais j'exige votre parole de ne rien divulguer, sous ce regne, de mes entretiens avec vous. Pourquoi, demanda Juftinien? Pour ne pas affliger de mes triftes réflexions, dit Bélifaire, un vieillard qui ne fent que trop les maux qu'il ne peut réparer. Tel fut leur premier entretien.

Quelle honte pour moi, disoit l'Empereur en s'en allant, d'avoir méconnu un tel homme! Mon cher Tibere, voilà comme on nous trompe, comme on nous rend injustes mat-

gré nous.

La nuit, le jour suivant, il ne vit dans sa Cour que l'image de Bélisaire; & vers le soir, à la même heure, il revint nourrir sa douleur.

## CHAPITRE VIII.

DELISAIRE se promenoit avec son guide fur la route. Dès que l'Empereur l'appercut, il descendit de son char; & en l'abordant, vous nous trouvez plongés, lui ditil, dans de férieuses réflexions. Frappé de l'injustice que l'on a fait commettre au malheureux vieillard qui vous a condamné, je méditois avec mon fils sur les dangers du rang fuprême; & je lui disois qu'il étoit bien étrange qu'une multitude d'hommes libres eût jamais pu s'accorder à remettre son sort dans les mains d'un feul homme, d'un homme foible & fragile comme eux, facile à surprendre, sujet à se tromper, & en qui l'erreur d'un moment pouvoit devenir si funeste! Et croyez-vous, dit Bélisaire, qu'un Sénat, qu'un peuple assemblé soit plus juste & plus infaillible? Est-ce sous le regne d'un seul que les Camilles, les Themistocles, les Aristides ont été profcrits? Multiplier les resforts du Gouvernement, c'est en multiplier les vices, car chacun y apporte les siens. Ce n'est donc pas fans raison qu'on a préféré le plus simple;

& foit que les Etats aient été conquis, ou fondés; qu'ils aient mis leur efpoir dans la bonté des loix, ou dans la force des armes; il est naturel que l'homme le plus fage, le plus vaillant, le plus habile ait obtenu la confiance, & réuni les vœuz du plus grand nombre. Ce qui m'étonne, ce n'est donc pas qu'une multitude affemblée ait voulu confier à un seul le soin de commander à tous; mais qu'un seul ait jamais voulu se charger de ce soin pénible. Voilà lui dit Tibere, ce que je n'entends pas. Pour l'entendre, dit le vieillard, mettez-vous à la place & du peuple & du Prince dans cette

premiere élection.

Que risquons-nous, a dû se dire un peuple; que risquons-nous en nous donnant un Roi? Du bien de tous nous faisons le sien; des forces de l'Etat nous faisons ses forces; nous attachons sa gloire à nos prospérités; comme Souverain il n'existera qu'avec nous & par nous; il n'a donc qu'à s'aimer pour aimer ses peuples, & qu'à sentir ses intérêts pour être juste & bienfaifant. Telle a été leur bonne foi. Ils n'ont pas calculé, dit Justinien, les passions & les erreurs qui assiégeroient l'ame d'un Prince. Ils n'ont vu, reprit Bélifaire, que l'indivisible unité d'intérêt, entre le Monarque & la Nation: ils ont regardé comme impossible que l'un fût jamais de plein gré & de sang froid l'ennemi de l'autre. La tyrannie leur a paru une espece de suicide, qui ne pouvoit être que l'effet du délire & de l'égarement; & au cas qu'un Prince fût frappé de ce dangereux vertige, ils fe sont munis de la volonté réfléchie & fage du Législateur, pour l'opposer à la volonté aveugle & passionnée de l'homme ennemi de luimême. Ils ont bien prévu qu'ils auroient à craindre une foule de gens intéressés au mal; mais ils n'ont pas douté que cette ligue, qui ne fait jamais que le petit nombre, ne fut aifément réprimée par l'imposante multitude de gens intéressés au bien, à la tête desquels feroit toujours le Prince. Et en effet avant l'épreuve, qui jamais auroit pu prévoir qu'il v auroit des Souverains affez infenfés, pour faire divorce avec leur peuple, & cause commune avec ses ennemis? C'est un renversement si inconcevable de la nature & de la raifon, qu'il faut l'avoir vu pour le croire. Pour moi, je trouve tout simple qu'on ne s'y foit pas attendu.

Mais à qui l'élection d'un feul, pour dominer fur tous, a dû inspirer de la crainte, c'est à celui qu'on avoit élu. Un pere de famille qui a cinq ou fix enfans à élever, à établir, à rendre heureux dans leur état, a tant de peine à dormir tranquille! que fera-ce du chef d'une famille qui se compte par mil-

lions ?

Je m'engage, a-t-il dû fe dire, à ne vivre que pour mon peuple; j'immole mon repos à fa tranquillité; je fais vœu de ne lui donner que des loix utiles & justes, de n'avoir plus de volonté qui ne foit conforme à ces loix. Plus il me rend puissant; moins il me haife libre. Plus il fe livre à moi, plus il m'attrache à lui. Je lui dois compte de mes foiblestes, de mes passions, de mes erreurs; je lui donne des droits sur tout ce que je suis, eensin. je renonce à moi-même, dès que je consens à régner; & l'homme privé s'anéantit, pour céder au Roi son ame toute entière. Connoissez-vous de dévouement plus généreux, plus absolu? Voilà pourtant comme pensioient un Antonin, un Marc-Aurele. Je n'ai plus rien en propre, disoit l'un; mon Palais même n'est pas à moi, disoit l'autre; & leurs pareils out pensi comme cur.

La vanité du vulgaire ne voit dans le fuprême rang que les petites jouissances qui la flatteroient, & qui lui font envie, des palais, une cour, des hommages, & cette pompe qu'on a cru devoir attacher à l'autorité pour la rendre plus impofante. Mais au milieu de tout cela, il ne reste le plus souvent que l'homme accablé de foins . & confumé d'inquiétude, victime de ses devoirs, s'il les remplit fidélement, exposé au mépris s'il les néglige, & à la haine s'il les trahit, gèné, contrarié fans-cesse dans le bien comme dans le mal, ayant d'un côté les foucis dévorans & les veilles cruelles, de l'autre l'ennui de luimême & le dégoût de tous les biens : voilà quelle est sa condition. L'on a bien fait ce qu'on a pu pour égaler ses plaisirs à ses peines; mais ses peines sont infinies, & ses plaisirs sont bornés au cercle étroit de ses befoins. Toute l'industrie du luxe ne peut lui

donner de nouveaux fens; & tandis que les jouisfances le follicitent de tous côtés, la nature les lui interdit; & fa foiblesse s'y refuse. Ainsi, tout le supersu qui l'environne est perdu pour lui: un Palais vaste n'est qu'un vuide immense où il n'occupe jamais qu'un point; sous des rideaux de pourpre & des lambris dorés, il cherche en vain le doux sommeil du laboureur sous le chaume; & à sa table le Monarque s'ennuye, des que l'homme est raffaisé.

Je fens, dit Tibere, que l'homme est trop foible pour jouir de tout, quand il a tout en abondance; mais n'est-ce rien que d'avoir à choisir?

Ah, jeune homme, jeune homme, s'écria Bélifaire! vous ne connoisfez pas la maladie de la fatieté. C'est la plus funeste langueur où jamais puisse tomber une ame. Et scavezvous quelle en est la cause ? La facilité à jouir de tout, qui fait qu'on n'est ému de rien. Ou le desir n'a pas le tems de naître, ou en naiffant il est étouffé par l'affluence des biens qui l'excedent. L'art s'épuise en rafinemens pour ranimer des goûts éteints, mais la fenfibilité de l'ame est émoussée; & n'ayant plus l'aiguillon du besoin, elle ne connoit ni l'attrait ni le prix de la jouissance. Malheur à l'homme qui a tout à fouhait: l'habitude, qui rend si cruel le sentiment de la privation, réduit à l'infipidité la douceur des biens qu'on possede.

Vous m'avouerez cependant, reprit Tibe-

re, qu'il est pour un Prince des jouissances délicates & fenfibles, que le dégoût ne fuit jamais. Par exemple ? demanda le vicillard. Mais, par exemple la gloire, dit le jeune homme. --- Et laquelle? --- Mais , toute espece de gloire, celle des armes en premier lieu. --- Fort bien. Vous crovez donc que la victoire est un plaisir bien doux? Ah! quand on a laissé sur la poutsiere des milliers d'hommes égorgés, peut-on se livrer à la joye? je pardonne à ceux qui ont couru les dangers d'une bataille, de se réjouir d'en être échappés; mais pour un Prince né senfible, un jour qui a fait couler des flots de fang, & qui fera verser des ruisseaux de larmes, ne fera jamais un beau jour. Je me fuis promené quelquefois à travers un champ de bataille : j'aurois voulu voir à ma place un Néron; il auroit pleuré. Je sais qu'il est des Princes qui se donnent le plaisir de la guerre, comme ils se donneroient le plaisir de la chasse, & qui exposent leurs peuples comme ils lanceroient leurs chiens; mais la manie de conquérir est une espece d'avarice qui les tourmente, & qui ne s'affouvit jamais. La Province qu'on vient d'envahir est voifine d'une Province qu'on n'a pas encore envahie (a); de proche en proche l'ambition s'irrite; tôt ou tard furvient un revers

(a) Of angulus ille
Parvulus accedat, qui nunc denormat agellum!

Hor. Ser. L. 1,

qui afflige plus que tous les fuccès n'ont flatté; & en supposant même que tout réusfiffe, on va, comme Alexandre, jusques au bout du monde, & comme lui on revient ennuyé de l'univers & de foi-même, ne fachant que faire de ces pays immenses, dont un arpent suffit pour nourrir le vainqueur, & une toise pour l'enterrer. J'ai vu dans ma jeunesse le tombeau de Cyrus; il étoit écrit fur la pierre: Je suis Cyrus, cotui qui conquit l'Empire des Perses. Homme, qui que tu sois, d'où que tu viennes, je te supplie de ne pas m'envier ce peu de terre qui couvre ma pauvre cendre (a). Hélas! dis-je en détournant les yeux, c'est bien la peine d'etre conquérant.

Est-ce Bélisaire que j'entends, dit le jeune homme avec furprise! Bélisaire sçait mieux qu'un autre, dit le Héros, que l'amour de la guerre est le monstre le plus féroce que notre orgueil ait engendré. Il est, reprit Tibere, une gloire plus douce, dont un Monarque peut jouir, celle qui naît de ses bienfaits, & qui lui revient en échange de la félicité publique. Ah! dit Bélisaire, si en montant sur le trône on étoit sur de faire des heureux, ce feroit fans doute un beau privilege, que de tenir dans ses mains la destinée d'un Empire, & je ne m'étonnerois pas qu'une ame généreuse immolát son repos à cette noble ambition! Mais demandez à l'auguste

<sup>(</sup>a) Voyez Plut. Vie d'Alex.

vieillard qui vous gouverne, s'il est aisé de la rempitr. Il est possible, dit l'Empereur, de persuader aux peuples qu'on a sait de son mieux pour adoucir leur sort pour soulager leurs peines, & pour mériter leur amour.

Quelques bons Princes, dit Bélifaire, ont obtenu ce témoignage pendant leur vie; & il a fait leur récompense & leur plus douce confolation. Mais à moins de quelque événement singulier qui faile éclater l'amour des peuples, & rende folemnel cet hommage des cœurs, quel Prince ofera se flatter qu'il est fincere & unanime? Ses courtifans lui en répondent; mais qui lui répond de ses courtisans? Tandis que son palais retentit de chants d'allégresse, qui l'assure qu'au fond de ses Provinces, le vestibule d'un Proconsul & la cabane d'un laboureur ne retentissent pas de gémissemens? Ses fetes publiques sont des scènes jouées, ses éloges sont commandés; il voit avant lui les plus vils des humains honorés de l'apothéose; & tandis qu'un tiran, plongé dans la mollesse, s'enivre de l'encens de ses adulateurs, l'homme vertueux. qui, sur le trône, a passé sa vie à faire au monde le peu de bien qui dépendoit de lui, meurt à la peine, sans avoir jamais sçu s'ilavoit un ami sincere. J'ai le cœur navré quand je pense que Justinien va descendre au tombeau, persuadé que je l'ai trahi, & que je no l'ai point aimé.

Non, s'écria l'Empereur avec transport. ( & s'interrompant tout-à-coup ) non, dit-il, avec moins de chaleur, un Souverain n'est pas assez malheureux pour ne jamais sçavoir si on l'aime.

Hé-bien, dit Bélisaire, il le sait; & ce bonheur qui seroit si donx, est encore mèlé d'amertume. Car, plus un Prince est aimé de ses peuples, plus leur bonheur lui devient cher; & alors le bien qu'il leur fait & les manx dont il les foulage, lui semblent si peu de chose dans la masse commune des biens & des maux, qu'arrivé au terme d'une longue vie, il se demande encore, qu'ai-je fait? Obligé de lutter sans-ceile contre le torrent des adversités, voyez quelle douleur ce doit être pour lui, de ne ponvoir jamais le vaincre, & de se sentir entrainé par le cours des événemens. Qui méritoit micux que Marc-Auréle de voir le monde heureux fous ses loix (a)? Toutes les calamités, tous les fléaux se réunirent sous son regne (b). On eut dit que la nature entiere s'étoit soulevée. pour rendre inutiles tous les efforts de sa fageste & de sa bonté; & celui des Monarques qui le premier fit élever un temple à la Bienfaifance, est peut-être celui de tous qui a vu le plus de malheureux. Mais fans aller chercher d'exemple loin de nous, quel regne plus

<sup>(</sup>a) Iste virtutum omnium, cælestissque ingenii extitit, aerunnisque publicis quasi desensor objectus est. Aurel. Vict.

<sup>(</sup>b) Ut prope nihil, quo summis angoribus atteri mortales solent, dici, seu cogitari queat, quod non, illo imperante, saevierit. Idem.

laborieux & plus prospere en apparence que celui de Justinien? Trente ans de guerres & de victoires dans les trois parties du monde; toutes les pertes que l'Empire avoit faites depuis un fiecle, réparées par des fuccès; les peuples du Nord & du Couchant repoussés au-delà du Danube & des Alpes; le calme rendu aux Provinces d'Asie; des Rois vaincus & menés en triomphe; les ravages de la peste, des incursions, des tremblemens de terre comme effacés de l'univers par une main bienfaisante; des forteresses & des temples sans nombre, les uns élevés de nouveau, les autres rétablis avec plus de splendeur : quoi de plus impofant & de plus magnifique! & voir après cela dans fa vieilletle, son Empire accablé pencher vers fa ruine fans que ses mains victorieuses ayent jamais pu le raffermir: voilà le terme de ses travaux & tout le fruit de fes longues veilles. Apprenez donc, mon cher Tibere, à plaindre le fort des Souverains, à les juger avec indulgence, & furtout à ne point hair l'auguste vieillard qui vous gouverne, pour le mal qui lui est échappé, ou pour le bien qu'il n'a pas fait.

Vous me consternez, dit Tibere; & le premier conseil que je donnerois à mon ami, chargé d'une couronne, ce seroit de la dépofer. De la déposer, reprit le Héros! Non, mon ami, vous avez trop de courage, pour conseiller une lacheté. Les fatigues & les dangers vous ont-ils fait quitter les armes? l'épée ou le sceptre, cela ett égal. Il faut remplir avec constance sa destinée & ses devoirs. Ne cachez point à votre ami qu'il sera victime des fiens ; mais dites-lui en meme-tems , que ce facrifice a des charmes; & s'il veut en être payé, qu'il se pénetre, qu'il s'enivre de l'enthousiasme du bien public, qu'il s'abandonne fans réserve à ce sentiment courageux, & qu'il attende de fa vertu le dédommagement & le prix de ses peines (a). Et où est-il donc ce prix, demanda le jeune homme? Il est, dit le vieillard, il est dans le sentiment pur & intime de la bonté, dans le plaisir de s'éprouver humain, sensible, généreux, digne enfin de l'amour des hommes & des regards de l'Eternel. Croyez - vous qu'un bon Roi calcule le matin le falaire de fa journée? Eveille-toi, se dit-il à lui-même, & que ton réveil soit celui de la justice & de la bienfaisance. Laisse les petits intérêts de ton repos & de ta vie : ce n'est pas pour toi que tu vis. Ton ame est celle d'un grand peuple; ta volonté n'est que le vœu public; ta loi l'exprime & le confacre. Regne avec elle, & fouviens-toi que ton affaire est le bonheur du monde (b)..... Vous êtes ému,

(a) Homo qui benefecit, ne plaufum quaerat; fed ad aliud negotium transeat, quemadmodum vitis ut rursum juo tempore uvam producat. Marc. Antonin. L. 3.

(b) Mane, cum gravatim à somno surgis, in promptu tibi st cogitare te ad humanum opus saciendum surgere.... Non sentis quam multa possis praessare, de quibus nulla est excusatio naturae ad

mon cher Tibere, & je fens votre main qui tremble dans la mienne. Ah! foyez fur que la vertu, même dans les afflictions, a des iouissances célestes. Elle n'assure point de bonheur sans mélange; mais en est-il de tel au monde? Est-ce à l'homme inutile, au méchant, au lâche qu'il est réservé. Un bon Prince donne des larmes aux maux qu'il ne peut foulager: mais ces larmes, les croyezvous ameres, comme celles de l'envie, de la honte, ou du remors? Ce sont les larmes de Titus, qui pleure un jour qu'il a perdu: elles font pures comme leur fource. Annoncez donc à votre ami, avec la même autorité que si un Dieu parloit par votre bouche, annoncez-lui que s'il est vertueux, dans quelque état pénible où le fort le réduise, il ne lui arrivera jamais de regarder d'un œil d'envie le plus fortuné des méchans. Mais cette confiance, l'appui de la vertu, ne s'établit pas d'elle-même : il faut y disposer l'ame d'un ieune Prince, & demain nous verrons enfemble les moyens de l'y préparer.

Il fait ce qu'il veut de mon ame, dit Tibere à Juftinien : il l'éleve, l'abat, la releve à fon gré. Il déchire la mienne, dit l'Empereur; & ces mots échappés avec un foupir, furent fuivis d'un long filence. Sa Cour effaya, mais en vain de le tirer de fa triflesse; il fut importuné des foins qu'on prenoit pour la

ea non aptae? & tamen adhuc, prudens sciensque, humi fixus haeres! Ibid. L. 5.

diffiper; & le lendemain ayant annoncé qu'il vouloit fe promener [au], il s'enfonça dans la forêt voiline. Tiberê l'y attendoit; ils partirent enfemble, & vinrent trouver le Héros. Le jeune homme ne manqua point de lui rappeller fa promelle, & Bélifaire reprit ainfi.

## CHAPITRE X.

N demande s'il est possible d'aimer la vertu pour elle-mème. C'est peut-être le fiablime instinct de quelques ames privilégiées: mais toutes les fois que l'amour de la vertu est résléchi, il est intéress. Ne croyez pas que cet aveu soit humiliant pour la nature: vous allez voir que l'intérêt de la vertu s'épurc & s'ennoblit comme celui de l'amitié: l'un servira d'exemple à l'autre.

D'abord l'amitié n'est produite que par des vues de convenance, d'agrément & d'utilité. Insensiblement l'ester se dégage de la cause; les motifs s'évanouissent, le sentiment reste; on y trouve un charme inconnu; on y attache par habitude la douceur de son existence: des-lors les peines ont beau prendre la place des plassifirs que l'on attendoit; on signifie à l'amitié tous les biens qu'on espéroit d'elle; & ce sentiment, conçu dans la joye, se nourrit & s'accipit au milieu des douleurs.

Il en

Il en est de même de la vertu (a). Pour attirer les œurs, il faut qu'elle présente l'attrait de l'agrément ou de l'utilité: car avant de l'aimer, on s'aime; & avant d'en avoir joui, on cherche en elle un autre bien. Quand Regulus, dans sa jeunesse, la vir pour la première fois, elle étoit triomphante & couronnée de gloire: il se passiona pour elle; & vous savez s'il l'abandonna, lorsqu'elle lui montra des fers, des tortures & des buchers.

Commencez donc par étudier ce qui flatte le plus les vœux d'un jeune Prince. Ce fera vraifemblablement d'être libre, puiflant & riche, obéi de fon peuple, eftimé de fon fiecle & honoré dans l'avenir; hé bien, répondez-lui que c'eft de la vertu que dépendent ces avantages, & vous ne le tromperez pas.

Un fecret que l'on eache aux Monarques superbes, & qu'un bon Prince elt digne de favoir, c'est qu'il n'y a d'abfolu que le pouvoir des loix, & que celui qui veut regner arbitrairement elt esclave. La loi elt l'accord de toutes les volontés réunies en une seule (b): la puillance est donc le concours de toutes les forces de l'Etat. Au lieu que la volonté d'un seul, des qu'elle est niquite, a contre elle ces memes forces, qu'il faut di-

(b) Communis Sponsio civitatis. Pand. L. 1. tit. 3.

<sup>(</sup>a) Si quid in vità humană invenit potius iuftitid, veritate, temperantiă, fortitudine.... Al ens amplexum totis animi viribus contendas fiaadeo. M. Antonin. Lib. 3.

vifer, enchaîner, détruire, ou combattre. Alors les Tirans ont recours, tantôt à des fourbes qui en imposent aux peuples, les étonnent, les épouvantent, & leur ordonnent de fléchir ; tantôt à de vils Satellites . qui vendent le fang de la Patrie, & qui vont le glaive à la main, tranchant les têtes qui s'élevent au dessus du joug & ofent réclamer les droits de la nature. De-là ces guerres domestiques , où le frere dit à fon frere : meurs , ou obéis au Tiran qui me paye pour t'égorger. Fier de régner par la force des armes, ou par les effrayans prestiges de la superstition, le Tiran s'applaudit; mais qu'il tremble, s'il cesse un moment de flatter l'orqueil, ou d'autoriser la licence de ses partisans dangereux. En le servant, ils le menacent; & pour prix de l'obéissance, ils exigent l'impunité. Ainsi pour être l'oppresseur d'une partie de sa nation, il se rend l'esclave de l'autre, bas & lâche avec ses complices, autant qu'il est superbe & dur pour le reste de ses sujets. Qu'il se garde bien de gener, ou de tromper dans leur attente les passions qui le secondent : il fcait combien elles font atroces, puisquelles ont pour lui rompu tous les liens de la nature & de l'humanité. Les tigres que l'homme éleve pour la chasse, dévorent leur maître, s'il oublie de leur donner part à la proye. Tel est le pacte des tirans.

À mesure donc que l'autorité penche vers la tirannie, elle s'affoiblit & se rend dépendante de ses supports. Elle doit s'en appercevoir aux déférences, aux égards, à la tolérance fervile dont il faut qu'elle use envers eux, à la partialité de fes loix, à la mollesse de fa police, aux privileges insensés qu'elle accorde à ses partifans, à tout ce qu'elle est obligée de céder, de dill'imuler, de fouffrir, de peur qu'ils ne l'abandonnent.

Mais que l'autorité foit conforme aux loix. c'est aux loix seules qu'elle est soumise. Elle est fondée sur la volonté & sur la force de tout un peuple. Elle n'a plus pour ennemis que les méchans, les ennemis communs. Quiconque est intéressé au maintien de l'ordre & du repos public, est le défenseur né de la Puissance qui les protege; & chaque Citoyen, dans l'ennemi du Prince, voit son ennemi perfonnel. Dès-lors il n'y a plus au-dedans deux intérêts qui se combattent; & le Souverain, liqué avec fon peuple, est riche & fort de toutes les richesses & de toutes les forces de l'Etat. C'est alors qu'il est libre. & qu'il peut être juste, sons avoir de rivaux à craindre, ni de partis à ménager. Sa puiffance affermie au-dedans, en elt d'autant plus imposante & plus respectable au - dehors; & comme l'ambition, l'orgueil, ni le caprice ne lui mettent jamais les armes à la main, ses forces qu'il ménage, ont toute leur vigueur, quand il s'agit de protéger fon peuple contre l'oppresseur domestique ou l'usurpateur étranger. O mon ami! si la justice est la base du pouvoir suprème, la reconnoissance en est l'ame & le reflort le plus actif. L'esclavage E 2

combat à regret pour sa prison & pour sa chaine; le Citoyen libre & content, qui aime son Prince & qui en elt aimé, détend le sceptre comme son appui, le trône comme son asyle; & en marchant pour la Patrie, il y voit par tout se soyers.

Ah! vos leçons, lui dit Tibere, se gravent dans mon cœur avec des traits de samme. Que ne suis-je digne moi-même d'en pénétrer

l'ame des Rois!

Vous voyez donc bien, reprit Bélisaire, que leur grandeur, que leur puissance est fondée sur la justice, que la bonté y ajoute encore, & que le plus absolu des Monarques est celui qui est le plus aimé. Je vois, dit le jeune homme, que la faine politique n'est que la faine raison. & que l'art de régner confifte à fuivre les mouvemens d'un efprit juste & d'un bon cœur. C'est ce qu'il y a de plus simple, dit Bélisaire, de plus facile & de plus fûr. Un bon payfan d'Illyrie, Juftin a fait chérir fon regne. Etoit-ce un politique habile? Non; mais le ciel l'avoit doné d'un fens droit & d'une belle ame. Si j'étois Roi, ce feroit lui que je tácherois d'imiter. Une prudence oblique & tortucuse a pour elle quelques fuccès; mais elle ne va qu'à travers les écueils & les précipices; & un Souverain qui s'oublieroit lui - même, pour ne s'occuper que du bonheur du monde ; s'exposeroit mille fois moins que le plus inquiet, le plus foupconneux & le plus adroit des Tirans. Mais on l'intimide, on l'effrave. on lui fait regarder son peuple comme un ennemi qu'il doit craindre; & cette crainte réalise le danger qu'on lui fait prévoir : car elle produit la défi: nee, qui suit de près l'inimitié.

Vous avez vu que dans un Souverain les besoins de l'homme isolé se réduisent à peu de chose; qu'il peut jouir à peu de frais de tous les vrais biens de la vie, que le cercle lui en est prescrit, & qu'au-delà ce n'est que vanité, fantaisie & illusion. Mais tandis que la nature lui fait une loi d'être modéré, tout ce qui l'environne le presse d'être avide. D'intelligence avec fon peuple, il n'auroit pas d'autre intéret, d'autre parti que celui de l'Etat; on seme entr'eux la défiance; on perfuade au Prince de se tenir en garde contre. une multitude indocile, remuante & féditieuse; on lui fait croire qu'il doit avoir des forces à lui opposer. Il s'arme donc contre son peuple; à la tête de son parti marchent l'ambition & la cupidité; & c'est pour assouvir cette hydre infatiable qu'il croit devoir se réserver des moyens qui ne soient qu'à lui. Telle est la cause de ce partage que nous avons vu dans l'Empire, entre les Provinces du peuple & les Provinces de Céfar, entre le bien public & le bien du Monarque. Or dès qu'un Souverain se frappe de l'idée de proprieté, & qu'il y attache la sureté de sa couronne & de fa vie, il est naturel qu'il devienne avare de ce qu'il appelle son bien, qu'il croye s'enrichir aux dépends de ses peuples, & gagner ce qu'il leur ravit; qu'il trouve même à les af-

foiblir, l'avantage de les réduire; & de-là les ruses & les surprises qu'il employe à les dépouiller; de-là leurs plaintes & leurs murmures; de-là cette guerre inteltine & fourde qui. comme un feu caché, couve au fein de l'Etat, & se déclare cà & là par des éruptions soudaines. Le Prince alors sent le besoin des secours qu'il s'est ménagés : il croit avoir été prudent: il ne voit pas qu'en étant juste, il se seroit mis au-dessus de ces précautions timides, & que les passions serviles & cruelles qu'il foudoye & tient à ses gages, lui seroient inutiles s'il avoit des vertus. C'ell-la, Tibere, ce qu'un jeune Prince doit entendre de votre bouche. Une fois bien perfuadé que l'Etat & lui ne font qu'un, que cette unité fait sa force, qu'elle est la base de sa grandeur, de son repos & de sa gloire, il regardera la proprieté comme un titre indigne de la couronne; & ne comptant pour ses vrais biens que ceux qu'il affure à fon peuple (a), il fera juste par intéret, modéré par ambition, & bienfaifant par amour de soi-même. Voilà dans quel sens, mes amis, la vérité est la mere de la vertu. Il faut du courage fans doute pour débuter par elle avec les Souverains; & quand de lâches complaifans leur ont persuadé qu'ils régnent pour eux-mêmes, que leur indépendance confifte à vouloir tout ce qui leur plait.

<sup>(</sup>a) Trajan comparoit le tréfor du Prince à la rate, dont l'enflure cause l'affoiblissement de tout le rese du corps.

que leurs caprices font des loix fous lesquelles cout doit fléchir; un ami sincére & courageux est mal reçu d'abord à détruire ce faux système. Mais si une fois on l'écoute, on n'écoutera plus que lui: la premiere vérité reçue, toutes les autres n'ont qu'à venir en foule, elles au-ront un libre aocès; & le Prince, loin de les fuir, ira lui-mème au-devant d'élles.

La vérité lui aura fait aimer la vertu: la vertu, à fon tour, lui rendra la vérité chere. Car le penchant au bien que l'on ne connoit pas, n'est qu'un instinct confus & vague : & delirer d'etre utile au monde, c'eft delirer d'etre éclairé. Or la vérité que doit chercher un Prince, est la connoissance des rapports qui intéressent l'humanité. Pour lui le vrai. c'est le juste & l'utile; c'est dans la societé, le cercle des besoins, la chaîne des devoirs, l'accord des intérets, l'échange des secours, & le partage le plus équitable du bien public entre ceux qui l'opérent. Voilà ce qui doit l'occuper & l'occuper toute sa vie. S'étudier foi-même, étudier les hommes (a), tacher de demeler en eux le fond du naturel, le pli de l'habitude, la trempe du caractere, l'influence de l'opinion, le fort & le foible de l'esprit & de l'ame; s'instruire, non pas avec une curiolité frivole & paffagére, mais avec une volonté fixe & impofante pour les flatteurs.

<sup>(</sup>a ( Quanam funt corum mentes, quibus rebus fudent, quae habent in honore, quae amant. Cogita te nudas ipforum mentes intueri. Marc Antonia, L. 9.

des mœurs, de facultés, des moyens de fes peuples. & de la conduite de ceux qu'il charge de le gouverner; pour être mieux instruit; donner de toutes parts un libre accès à la lumiere : en détestant une délation sourde, encourager, protéger ceux qui lui dénoncent hautement les abus commis en fon nom : voilà ce que j'appelle aimer la vérité; & c'est ainsi que l'aimera, dit-il, s'adressant à Tibere, un Prince bien persuadé qu'il ne peut être grand qu'autant qu'il fera julte. Vous lui aurez appris à se rendre indépendant & libre au milieu de la Cour; c'est à présent de sa liberté même qu'il doit favoir se défiers c'est avec elle que je vous mets aux prises, & c'est encore ici que votre zèle a besoin d'être courageux. Il sera dit le jeune homme, & vous n'avez qu'à l'éclairer. A ces mots ils se séparerent.

C'eft une chose étrange, dit l'Empereur, que partout & dans tous les tems, les amis du peuple aient été hais de ceux qui, par état, sont les peres du peuple. Le seul crime de ce Héros est d'avoir été. populaire: c'est par-là qu'il a donné prise aux calomnies de ma Cour, & peut être à ma jalousse. Hésa! on me le faisoit craindre! jaurois mieux sait de l'imiter.

## CHAPITRE X.

L E lendemain, à la même heure, Bélifaire les attendoit fur le chemin, au pied d'un chêne antique, où la veille ils s'étoient

Acres 40 arts

affis; & il fe disoit à lui-meme: Je suis bien heureux dans mon malheur, d'avoir trouvé des hommes vertueux, qui daignent venir me distraire, & s'occuper avec moi des grands objets de l'humanité! Que ces intérèts sont puissans fur un ame! Ils me sont oublier mes maux. La seule idée de pouvoir instuer sur le dettin des Nations, me sait exister hors de moi, m'éleve aux-destins de moi-mème; & je conçois comment la bienfaisance, exercée sur tout un peuple, rapproche l'homme de la divinité.

Juffinien & Tibere qui s'avançoient, entendirent ces derniers mots. Vous faites l'éloge de la bienfaifance, dit l'Empereur; & en effet, de toutes les vertus, il n'en est point qui ait plus de charmes; Heureux qui peut en liberté se livrer à ce doux penchant! Encore, hélas faut-il le modérer, dit le Héros; & s'il n'est éclairé, s'il n'est réglé par la Juftice, il dégenére insensiblement en un vice tout oppose. Ecoutez-moi, jeune homme, ajouta-t-il, en adressant la parole à Tibere.

Dans un Souverain, le plus doux exercice du pouvoir fuprème, c'est de dispenser à son gré les distinctions & les graces. Le penchant qui l'y porte a d'autant plus d'attraits, qu'il ressemble à la bienfaisance; & le meilleur Prince y seroit trompé, s'il ne se tenoit en garde contre la séduction. Il ne voit que ce qui l'approche; & tout ce qui l'approche, lui répète sans cesse, que sa grandeur réside dans sa Cour, que sa material de la cour que sa cour de la cour de la cour que sa cour de la cour que sa cour de la cour que sa cour de la cour

jesté tire tout son éclat du faste qui l'environne, & qu'il ne jouit de ses droits & du plus beau de ses privileges, que par les graces qu'il répand & qu'on appelle ses bienfaits.... Ses bienfaits, juste ciel! la substance du peuple! la dépouille de l'indigent! .... Voilà ce qu'on lui diffimule. L'adulation, la complaifance, l'illusion l'environnent; l'affiduité; l'habitude le gagnent comme à son inscu; il ne voit point les larmes, il n'entend point les cris du pauvre qui gémit de sa magnificence; il voit la joie, il entend les vœux du courtifan qui la bénit; il s'accoutume à croire qu'elle est une vertu; & sans remonter à la source des richelles dont il est prodigue, il les répand comme son bien. Ah! s'il savoit ce qu'il lui en coûte, & combien de malheureux il fait, pour un petit nombre d'ingrats! Il le faura. mon cher Tibere, s'il a jamais un véritable ami : il apprendra que sa bienfaisance consiste moins à répandre qu'à ménager; que tout ce qu'il donne à la faveur, it le dérobe au mérite; & qu'elle est la source des plus grands maux dont un Etat foit alligé.

Vous voyez la faveur d'un œil un peu févére, dit le jeune homme. Je la vois telle qu'elle eft, dit le vicillard, comme une prédilection perfonnelle, qui dans le chois & l'empoi des hommes, renverse l'ordre de la justice, de la nature & du bon sens. Et en effet, la justice attribue les honneurs à la vertu, les récompenses aux services; la nature destine les grandes places aux grands talens; & le bon fens veut qu'on faffe des hommes le meilleur usage possible. La faveur accorde au vice aimable ce qui appartient à la vertu, elle préfére la complaifance au zèle, l'adulation à la vérité, la bassesse à l'élévation d'ame; & comme si le don de plaire étoit l'équivalent ou le gage de tous les dons, colui qui le possede peut aspirer à tout. Ainsi; la faveur est toujours le présage d'un mauvais regne; & le Prince qui livre à ses favoris le foin de fa gloire & le fort de ses peuples, fait croire de deux choses l'une, ou qu'il fait peu de cas de ce qu'il leur confie, ou qu'il attribue à fon choix la vertu de transformer les ames, & de faire un fage, ou un héros, d'un vieil efclave, ou d'un jeune étourdi.

Ce feroit une prétention infensée, dit Tibere; mais il y a dans l'Etat mille emplois

que tout le monde peut remplir.

Il n'y en a pas un, dit h'élifaire, qui ne demande, finon l'homme habile, du missi l'honnète homme; & la faveur recherche auffi peu l'un que l'autre. C'est peu même de les négliger, elle les rebute, & par-là elle détruit jusques aux germes des talcus & des vertus. L'émulation leur donne la vie, la faveur leur donne la mort. Un Etat où elle domine, ressemble à ces campagnes défolées, où quelques plantes utiles, qui naissent d'elles-mêmes, fout étoussées par les ronces; & je n'en dis pas affez: car, ici ce sont les ronces que l'on cultive, & les plantes salutaires qu'on atrache & qu'on soule aux pieds.

Vous supposez, insista Tibere, que la saveur n'est jamais éclairée & ne fait jamais de bons choix.

Très-rarement, dit Bélisaire; & en tirant au fort les hommes qu'on éleve, on se tromperoit beaucoup moins. La faveur ne s'attache qu'à celui qui la brigue; & le mérite dédaigne de la briguer. Elle est donc sure d'oublier l'homme utile qui la néglige, & de préférer constamment l'ambitieux qui la poursuit. Et quel accès le Sage ou le Héros peut-il avoir auprès d'elle ? Est-il capable des souplesses qu'elle exige de ses esclaves? Son ame ferme se pliera-t-elle aux manéges de la cour? Si sa naissance le place auprès du Prince & dans le cercle de ses favoris, quel rôle y jouera sa franchise, sa droiture, sa probité? Est-ce lui qui trompe & qui flatte le mieux ? qui étudie avec le plus de soin les foiblesses & les goûts du Maître? qui fait feindre & dissimuler avec le plus d'adresse ? Taire & déguiser ce qui offense, & ne dire que ce qui plait? Il y a mille à parier contre un, qu'un favori. n'est pas digne de l'etre.

Le favori d'un Prince éclairé, juste & sage; dit l'Empereur, est toujours un homme

de bien.

Un Prince éclairé, juste & fage, dit Bélifaire, n'a point de favori. Il ett digne d'avoir des amis, & il en a; mais sa favour ne fait rien pour eux. Ils rougiroient de rien obtenit d'elle. Trajan avoit dans Longin un digne ami, s'ilen fut jamais. Cet ami fut pris par les Daces; & leur Roi fit dire à l'Empereur, que s'il refusoit de souscrire à la paix qu'il lui propofoit, il feroit mourir son captif. Sçavez-vous quelle fut la réponse de Trajan? Il sit à Longin l'honneur de prononcer pour lui, comme Regulus avoit prononcé pour lui-nême. Voilà de mes hommes, & c'et d'un tel Prince qu'il est glorieux d'être l'ami. Aussi, le brave Lougin s'empossona-t-il bien vice pour ne laisser aucun retour à la pitié de l'Empereur.

Vous m'accablez lui dit Tibere. Oui, je fens que le bien public, des qu'il est compromis, ne permet rien aux affections d'un Prince; mais il peut avoir quelquefois des prédilections personnelles, qui n'intéressent que lui

feul.

Il n'en peut témoigner aucune, dit Bélifaire, qui n'intéresse l'état. Rien de lui n'est sans conféquence; & il doit sçavoir distribuer jusques aux graces de fon accueil. On se perfuade que la faveur n'est qu'un petit mal dans les petites choses; mais la liberté de répandre des graces a tunt d'attrait, & l'habitude en est fi douce, qu'on ne se retient plus après s'y être livré. Le cercle de la faveur s'étend, l'espoir d'y pénétrer donne lieu à l'intrigue; & la digue une fois rompue, le moyen que Pame d'un Prince rélifte au choc des passions & des intérets de sa cour? Cette digue, mon cher Tibere, qu'il ne faut jamais que l'intrique perce, c'est la volonté du bien. Un Prince', qui dans le choix des hommes n'a pour

régle que l'équité, ne laisse d'espoir qu'au mérite. Les vertus, les talens, les fervices font les feuls titres qu'il admette; & quiconque aspire aux honneurs, est obligé de s'en rendre digne. Alors l'intrigue découragée, fait place à l'émulation; & la perspective effravante d'une difgrace fans retour interdit aux ambitieux les manéges & les furprifes. Mais sous un Prince qui se décide par des affections personnelles, chacun a droit de prétendre à tout. C'est à qui saura le mieux s'infinuer dans fes bonnes graces, gagner les efclaves de ses esclaves, & de proche en proche s'élever en rampant. L'homme adroit & fouple s'avance; l'homme fier de sa vertu, s'éloigne & demeure oublié. Si quelque service important le fait remarquer dans la foule, si lebefoin qu'on a de lui le fait employer dignement, tous les partis, dont aucun n'est le fien, se réunissent pour le détruire; & il est réduit au choix de s'avilir, en opposant l'intrigue à l'intrigue, ou de se livrer sans désense à la rage des envieux. Dès qu'une cour est intrigante, c'est le chaos des passions, & je défie la fagesse même d'y démêler la vérité. L'utilité publique n'est plus rien; la personnalité décide & du blâme & de la louange; & le Prince que le mensonge obséde, fatigué du doute & de la défiance, ne fort le plus fouvent de l'irréfolution, que pour tomber dans l'erreur.

Que n'en croit-il les faits, reprit Tibere?

Ils parlent hautement.

Les faits, dit le vieillard, les faits mêmes

s'altérent; & ils changent de face en changeant de témoins. D'après l'événement on juge l'entreprife; mais combien de fois l'événment a couronné l'imprudence, & confondu
l'habileté ? On elt quelquefois plus heureux
que fage, quelquefois plus fage qu'heureux;
& dans l'une & dans l'autre fortune, il elt
très-mal aifé d'apprécier les hommes, furtout un Prince livré aux opinions de fa cour.

Justinien dans sa vieillesse en est la preuve, dit l'Empereur : il a été cruellement trompé!

Et qui scait mieux que moi, dit Bélisaire, combien ses faux-amis ont abusé de sa faveur, & tout ce que l'intrigue a fait pour le surprendre! Ce fut par elle que Narsès fut envoyé en Italie, pour traverser le cours de mes prospérités. L'Empereur ne prétendoit pas m'opposer un rival dans l'Intendant de ses finances; mais Narsès avoit un parti à la Cour; il s'en fit un dans mon armée; la division s'y mit, & on perdit Milan, le boulevard de l'Italie. Narsès fut rappellé; mais il n'étoit plus tems: Milan étoit pris, tout fon peuple égorgé, & la Ligurie enlevée à nos armes. Je suis bien aise que Narsès ait trouvé grace auprès de l'Empereur: nous devons au relachement de la discipline d'avoir sauvé la vie à ce grand homme (a). Mais du temps de la République, Narfes eût payé de fa tête

<sup>(</sup>a) In bello qui rem à duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur, etiam si rem bene gesserit Pand. 49. T. 16.

le crime d'avoir détaché de moi une partie de mon armée, & de m'avoir défobéi. Je fus rappellé à mon tour; & pour commander à ma place, une intrigue nouvelle fit nommer onze chefs, tous envieux l'un de l'autre, qui s'entendirent mal & qui furent battus. Il nous en coûta l'Italie entiere. On m'y renvoie, mais fans armée. Je cour la Thrace & l'Illyrie pour y lever des foldats. J'en ramasse à peine un petit nombre (a), qui n'étoient pas même vetus. l'arrive en Italie avec ces malheureux, fans chevaux, fans armes, fans vivres. Que pouvois - je dans cet état? l'eus bien de la peine à fauver Rome. Cependant, mes ennemis étoient triomphans à la cour, & ils fe disoient l'un à l'autre: tout va bien, il est aux abois, & nous l'allous voir succomber. Ils ne vovoient que moi dans la caufe publique; & pourvu que sa ruine entrainat la mienne, ils étoient contens! Je demandois des forces, je recus mon rappel; & pour me fuccéder, on fit partir Narsès, à la tête d'une puissante armée. Narsès justifia fans doute le choix qu'on avoit fait de lui; & ce fut peut-être un bonheur qu'il eut été mis à ma place; mais pour me nuire, il avoit fallu nuire au fucces de mes armes; on achetoit ma perte aux dépens de l'Etat. Voilà ce que l'intrigue a de vraiment funeste. Pour élever ou détruire un homme, elle facrifie une armée, un Empire s'il est besoin.

(4) 4000.

Quelle

Ah! s'écria Justinien, vous m'éclairez sur tout ce qu'on a fait pour obscurcir votre gloire.' Quelle foiblesse dans l'Empereur d'en avoir

cru vos ennemis!

Mon voisin, lui dit Bélisaire, vous ne sçavez pas combien l'art de nuire est rafiné à la cour; combien l'intrigue est assidue, active, adroite, infinuante. Elle fe garde bien de heurter l'opinion du Prince ou sa volonté; elle l'ébranle peu-à-peu, comme une eau qui filtre à travers sa digue, la ruine insensiblement, & finit par la renverser. Elle a d'autant plus d'avantage, que l'honnète homme qu'elle attaque est sans défiance & sans précaution; qu'il n'a pour lui que les faits qu'on déguise, & que la renommée, dont la voix se perd aux barrieres du palais. Là c'est l'envie qui prend la parole; & malheur à l'homme absent qu'elle à résolu de noircir. Il n'est pas possible que dans le cours de ses succès, il n'éprouve quelques revers; on ne manque pas de lui en faire un crime; & lors même qu'il fait le mieux, on lui reproche de n'avoir pas mieux fait : un autre auroit été plus loin, il a perdu fes avantages. D'un côté le mal fegrossit, de l'autre le bien se déprime; & tout compenfé, l'homme le plus utile devient un homme dangereux. Mais un plus grand mal que sa chûte, c'est l'élévation de celui que l'intrigue met à sa place, & qui communément ne la mérite pas; c'est l'impression que fait fur les esprits l'exemple d'un malheur injuste & d'une indigne prospérité. De-là le relâchement du zèle, l'oubli du devoir, le courage de la honte, l'audace du crime, & tous les excès de la licence qu'autorise l'impanité. Tel eft le regne de la faveur. Jugez combien elle doit hâter la décadence d'un Empire.

Sans doute, hélas, c'ett dans un Prince une foibleile malheureufe, dit l'Empereur; mais elle eft peut-être exculable dans un vieillard, rebuté de voir que depuis trente ans, il lutte envain contre la deftinée, & que malgré tous fes efforts le vaiifeau de l'État, brifé par les tempêtes, eft fur le point d'être englouti. Car enfin ne nous flattons pas: la grandeur même & la durée de cet Empire font les causes de fa ruine. Il subit la loi qu'avant lui le vaste Empire de Belus, celui de Cyrus ont subie. Comme eux il a fleuri; il

doit passer comme eux.

Je n'ai pas foi, dit Bélifaire, à la fatalité de ces révolutions. C'est réduire en fyltème le découragement où je gémis de voir que nous sommes tombés. Tout périt, les Etats eux-mèmes, je le sais; mais je ne crois point que la nature leur ait tracé le cercle de leur existence. Il est un âge, ou l'homme est obligé de renoncer à la vie, & de se résoudre à sinir; il n'est aucun tems où il suit permis de renoncer au salut d'un Empire. Un Corps politique est sujet fans doute à des convulions qui l'ébranlent, à des langueurs qui le consument, à des accès qui, du transport, le sont tomber dans l'accablement: le travail use se ressorts, le repos les relâche, la confesse.

tention les brife; mais aucun de ces accidens n'est mortel. On a vu les Nations se relever des plus terribles chûtes, revenir de l'état le plus défespéré, &, apres les crifes les plus violentes, se rétablir avec plus de force & plus de vigueur que jamais. Leur décadence n'est donc pas marquée, comme l'est pour nous le déclin des ans; leur vieillesse est une chimére; & l'espérance qui soutient le courage, peut s'étendre auffi loin qu'on veut Cet Empire est foible, ou plutôt languissant; mais le remede, ainsi que le mal, est dans la nature des chofes, & nous n'avons qu'à l'y chercher. Hé bien, dit l'Empereur, daignez faire avec nous cette recherche consolante; & avant d'aller au remede, remontons aux fources du mal. Je le veux bien , dit Bélifaire ; & ce lera plus plus d'une fois le fujet de nos entretions. 40 Still In 1

## CHAPITREXI

JUSTINIEN plus impatient que jamais de revoir Bélifaire, vint le preflet le jour fuivant, de déchirer le voile qui depuisafi long tems lui cachoit les maux de l'Empire. Bélifaire ne remonta qu'à l'époque de Confantin. Quel dommage, dit-il, qu'avec tant de réfolution, de courage & d'activité, ce génie valte & puifant fe foit trompé dans fes vues, & qu'il ait employé à ruiner l'Empire plus d'efforts qu'il n'en cût fallu pour cir

rétablir la splendeur! Sa nouvelle constitution est un chef - dœuvre d'intelligence : la milice Prétorienne abolie, les enfans des pauvres adoptés par l'Etat (a), l'autorité du Préfet divisée & réduite (b), les Vétérans établis possesseurs & gardiens des frontieres. tout: cela étoit fage & grand. Que ne s'en tenoit-il à des moyens si simples? Il ne vit pas, ou ne voulut pas voir que transporter le fiege de l'Empire, c'étoit en ébranler, &au physique & au moral, les plus solides fondemens. Il eut beau vouloir que sa Ville fût une seconde Rome; il eut beau dépouiller l'ancienne de ses plus riches ornemens, pour en décorer la nouvelle; ce n'étoit-là qu'un jeu de théâtre, qu'un spectacle fragile & vain.

Vous m'étonnez, interrompit Tibere, & la capitale du monde me fembloit bien plus dignement, bien plus avantageusement placée sur le Bosphore, au milieu de deux mers, & entre l'Europe & l'Asse, qu'au sond de l'Italie, au bord de ce ruisseau qui soutient à peine une

barque.

Constantin a pense comme vous, dit Bélifaire, & il s'est trompé. Un Etat obligé de répandre ses sorces au-dehors, doit être audedans facile à gouverner, à contenir & à

(b) Voy. Zozime, L. 2. ch. 33.

<sup>(</sup>a) Dès qu'un pere déclaroit ne pouvoir nourir fon enfant, l'Etat en étoit chargé; l'enfant devoit être nouri, élevé aux dépens de la république. Conftantin voulut que cette loi fut gravée fur le marbre, afin qu'elle fut éternelle.

défendre. Tel est l'avantage de l'Italie. La nature elle-mème sembloit en avoir fait le fiege des maîtres du monde. Les monts & les mers qui l'entourent, la garantissent à peu de frais des insultes de ses voilins; & Rome, pour sa surce, n'avoit à garder que les Alpes. Si un ennemi puissant & hardi tranchissoit ces barrieres, l'Apennin servoit de refuge aux Romains, & de rempart à la motité de l'Italie: ce sur là que Camille désti les Gaulois; & c'est dans ce mème lieu que Narsès a remporté sur Totila une si belle victoire.

Ici nous n'avons plus de centre fixe & immuable. Le reffort du Gouvernement eft expofé au choc de tous les revers. Demandez aux Scythes, aux Sarmates, aux Efclavons, fi l'Hébre, le Danube, le Tanaïs, font des barrieres qui leur imposent. Bisance est contre eux notre unique refuge; & la foiblessé de ses murs n'est pas ce qui m'afflige le plus.

A Rome, les loix qui regnoient au dedans pouvoient étendre de proche en proche leur vigilance & leur action, du centre de l'Etat jufqu'aux extrémités: l'Italie étoit fous leurs yeux & fous leurs mains modératrices: elles y formoient les mœurs publiques, & les mœurs, à leur tour, leur donnoient de fidéles difpenfateurs. Ici nous avons les mêmes loix; mais comme tout est transplanté, rien n'est ensemble. L'esprit national n'a point de caractère; la Patrie n'a pas même un nom. L'Italie produifoit des hommes qui respiroient en naissant l'amour de la patrie, & qui crois,

foient dans le champ de Mars. Ici quel est le berceau, quelle est l'école des guerriers? Les Dalmates, les Illyriens, les Thraces font auffi étrangers pour nous que les Numides & les Maures. Nul intéret commun qui les lic', nul elprit d Etat & de Corps qui les anime & les faffe agir. Souvenez-vous que vous étes Romains, disoit, à ses Soldats, un Capitaine de l'ancienne Rome: & cette harangue les rendoit infatigables dans les travaux, & intrépides dans les combats. A présent que dironsnous à nos troupes pour les encourager? Souvenez-vous que vous êtes Armeniens, Numides, ou Dalmates? L'Etat n'elt plus un Corps, c'est le principe de sa foiblesse; & l'on n'a pas vu qu'il falloit des siecles pour y rétablir cette unité qu'on appelle Patric, & qui est l'ouvrage insensible & lent de l'habigude & de l'opinion. Constantin a décoré fa Ville des statues des Héros de Rome : vain ffratagème, hélas! ces images facrées étoient vivantes au Capitole; mais le génie qui les animoit n'est pas monté sur nos vaisscaux : ils n'ont transporté que des marbres. Les Paul Emiles, les Scipions, les Catons font muets pour nous : Bisance leur est étrangere. Mais dans Rome ils parloient au peuple, & ils en étoient entendus.

Je ne vois pas dit Justinien, qu'à Rome l'Empire ait été plus tranquille, ni plus heureux depuis long-tems. Le peuple y étoit

avili., & le Sénat, plus avili ancore.

Un Empire est foible & malheureux par-tout, dit Bélisaire, quand il est en de mauvaises mains. Mais à Rome il ne falloit qu'un bon regne pour changer la face des choses. Voyez de quel abaissement l'Etat sortit sous Adrien; & à quel point de gloire & de majesté il arriva sous Marc-Auréle. La vertu romaine s'éclipsoit sans s'éteindre; le Prince digne de la ranimer en retrouvoit le germe dans les cœurs. Ce germe a péri dans Bisance: il faut le semer de nouveau; & ce doit être le grand ouvrage d'un regne juste & modéré. Sans ce prodige tout est perdu. Les fuccès mêmes de nos armes font ruineux pour l'Etat. L'Empire a fur les bras cent ennemis qui n'en ont qu'un. On croit les détruire; ils renaissent, ils se succédent l'un à l'autre, & par des diversions rapides ils se donnent mutuellement le tems de se relever. Cependant leur ennemi commun s'affoiblit en se divisant : ses courses le ruinent , fes travaux le consument, ses victoires nièmes font pour lui des plaies qui n'ont pas le tems de se fermer; & après des efforts inouis pour affermir sa puissance, un seul jour ébranle & renverse vingt ans des plus heureux travaux. Combien de fois, fous ce regne, nos drapeaux n'ont-ils pas volé du Tibre à l'Euphrate, de l'Euphrate au Danube? Et tous les efforts de nos armes, fous Mundus, Germain, Salomon, Narsès, & moi, si j'ose me nommer, tout cela s'est réduit à subir la loi de la paix.

Il le faut bien dit l'Empereur, puisque la guerre nous accable.

Le moyen d'éviter la guerre, dit le vieillard, ce n'elt pas d'acheter la paix. Les Barbares du, Nord ne cherchent qu'une proye, & plus elle se montre soible, plus ils sont surs de la ravir. Les Perses n'ont rien de plus intéressant que de venir, les armes à la main, piller tous les ans nos Provinces d'Asse. On les renvoye avec de l'or! Quel moyen de les éloigner, que de leur présenter l'appas qui les attire! La rançon même de la paix devient l'aliment de la guerre, & nos Empereurs, en épuisant leurs peuples, n'ont fait que rendre leurs ennemis plus avides & plus puissans.

Vous m'affligez dit Justinien. Quelle barriere voulez - vous donc qu'on leur oppose? De bonnes armées, dit Bélifaire, & fur-tout des peuples heureux. Quand les Barbares fe répandent dans nos Provinces, ils n'y cherchent que le butin. Peu leur importe de laiffer après eux la 'défolation & la haine, pourvu qu'ils laiffent la terreur. Il n'en est pas ainsi d'un Empire qui veut garder ce qu'il possede: s'il ne fait pas aimer sa domination. il faut qu'il v renonce : l'autorité fondée sur la crainte s'affoiblit & fe perd dans l'éloignement; & il est impossible de regner par la force, depuis le Taurus jusqu'aux Alpes, depuis le Caucase jusqu'au pied de l'Atlas. Qu'importe en effet à des malheureux, dont on exprime la fueur, d'avoir pour oppresseurs les Romains ou les Perses? On défend mal une puissance dont on est accablé soi-même; & si on n'ofe s'en affranchir, on s'en laisse au

moins délivrer. L'humanité, la bionfaifance, la droiture, la bonne foi, une vigilance attentive au bonheur des peuples que l'on a foumis, voilà ce qui nous les attache. Alors le cœur de l'Etat elt partout, & chaque Province est un centre d'activité, de force & de vigueur.

le vous parlerai souvent de moi, jeune homme, ajouta-t-il; & yous m'v autorifez en confultant mon expérience. Quand je portai la guerre en Afrique, je commençai par ménager ces contrées comme ma patrie. La discipline établie dans mon armée y attira l'abondance, & j'eus bientôt le plaisir de voir les peuples d'alentour prendre mon camp pour afyle, & fe ranger fous mes drapeaux. Le jour que j'entrai dans Carthage à la tête d'une armée victorieuse, on n'entendit pas une plainte : ni le travail, ni le repos des Citoyens ne fut interrompu: à voir le commerce & l'industrie s'exercer comme de coutume, on croyoit ètre en pleine paix : auth ne tenoitil qu'à moi de regner fur un peuple qui m'appelloit son pere. J'ai vu de même en Italie, les naturels du pays venir en foule se donner à nous, & les Goths à Ravenne supplier leur vainqueur de vouloir bien être leur Roi. Tel est l'empire de la clémence. Et ne crovez pas que je m'en glorifie: je n'ai fait que suivre les leçons que les Barbares me donnoient. Oui . les Barbares ont comme nous leurs Titus & leurs Marc-Auréles. Théodoric & Totila ont mérité l'amour du monde. O villes

d'Italie, s'écria le vicillard, quelle comparaifon your avez faite de ces Barbares avec nous! J'ai vu dans Naples égorger fous mes yeux les femmes, les vicillards, les enfans au berceau. Je courois, j'arrachois des mains de mes foldats ces innocentes victimes; mais i'étois feul, mes cris n'étoient point entendus; & ceux qui auroient dû me seconder, étoient occupés au pillage. Cette même ville a été prife par le généreux Totila. Heureux Prince! il a eu la gloire de la fauver de la fureur des fiens. Il s'y est conduit comme un pere tendre au milieu de fa famille. L'humanité n'a rien de plus touchant que les foins qu'il a pris du falut de ce peuple, qui venoit de fe rendre à lui. Il a été le même dans Rome, dans cette Rome où nos Commandans venoient d'exercer, au milieu des horreurs de la famine, le monopole le plus affreux. Voilà comme nos ennemis ont fu gagner le cœur des peuples. Leur justice & leur modération nous ont plus nui que leur valeur.

Mais en revanche, ce qui les a bien fervi, c'eft l'avarice, la dureré, la tirannie de nos Chefs. Dès que j'eus quitté l'Italie, ces mèmes Goths, dont je venois de refufer la Couronne, indignés des vexetions de ceux qui n'avoient remplacé, réfolurent de fecouer le joug; de-là le regne de Totila & nos malheurs en Italie. Après avoir défait les Vandales en Afrique, j'avois perfuadé aux Maures de vivre en paix avec nous. Mais 'quand je fus parti, nos illustres Brigands, nos gens de luxe

& de rapine, loin de les traiter en amis, exercerent en liberté fur leurs villes & leurs campagnes les plus horribles violences. Les Maures prirent le parti de la vengeance & du défelpoir: le fang inonda nos Provinces. Ainti l'oppreffion excite la révolte, qui rompt tous les nœuds de la paix.

Il en est de même au-dedans. Des Présets indolens, des Proconfuls avides, tirans absolus & impitoyables des Provinces & des Cités: voilà ce que j'ai vu par-tout. Par eux, les Charges publiques font devenues si accablantes, que pour retenir fous le faix les principaux Citovens (a), il a fallu leur interdire la Milice, le Sacerdoce, la vente même de leurs biens, &, ce qu'on ne croira jamais, la ressource de l'esclavage. Comment voulez-vous que des peuples si cruellement tourmentés aiment un joug qui les écrafe? Peuvent-ils se croire liés ou d'intérêt ou de devoir avec de fi durs oppresseurs? Au premier murmure que leur arrachent la misere & le désespoir, on crie à la révolte, à l'infidélité; on fait marcher dans les Provinces des armées qui les rav gent. Trifte & cruel moyen de réduire les hommes, que celui de les ruiner! Et que faire d'un peuple abattu de foiblesse ? Il faut qu'il foit docile & fort. Il fera l'un & l'autre, s'il n'est point excédé par tous ces tirans subalternes, qui, du regne d'un Prince équitable

<sup>· (</sup>a) Les Décurions, ou Officiers Municipaux.

& doux, ne font que trop fouvent un regne intolérable.

C'est de ces Dépositaires de l'autorité qu'il dépend de la faire aimer ou hair. C'est donc fur eux que doit se fixer l'œil vigilant & severe du Prince. Il n'a pas de plus dangereux ni de plus cruels ennemis: car ils l'exposent à la haine publique; & c'est pour lui le plus grand des maux. Tout ce que leur dicte l'orgueil, la cupidité, le caprice, ils l'appellent la volonté. A les entendre, ils ne font qu'obéir en exerçant leurs violences; & par eux le Prince est à son inscu le fléau des peuples qu'il aime. Mon cher Tibere, ajouta le Héros, si un Souverain a le bonheur de vous avoir pour ami, dites - lui bien de ne jamais lacher les renes de l'autorité; & que tous ceux qui l'exercent fous lui, sentent le frein de fa justice. Car les excès commis en son nom, calomnient fon regne, & font retomber fur lui les larmes du foible opprimé; au lieu que si les peuples savent qu'il les protége & qu'il les venge, ils fe plaindront à lui fans se plaindre de lui; & la haine publique attachée aux artifans des malheurs publics, laiffera le Prince équitable en possession du cœur de ses sujets.

Rien de plus beau dans la fpéculation, dit Juftinien, qu'un Prince attentif & préfent à tout ce qui se passe dans son Empire. Mais le détail en est immense; & s'il faut qu'il écoute les plaintes de ses peuples, qu'il les examine. & les juge, il n'y suffira jamais. C'eft avec ces phantômes de difficultés qu'on-Peffraye, dit Bélifaire; mais ils s'évanouiffent, quand on les obferve de près; & vous verrez demain que l'art de gouverner elt moins compliqué qu'on ne penfe. Adieu, mes amis. Vous voyez que de moi-mème je m'engage plus loin que je n'aurois voulu. Régner ett la folie de la plupart des hommes; & il en eft peu qui, dans leurs réveries, ne s'amufent, comme je fais, à régler le fort des Etats. C'eft le délire du vulgaire, dit Jultinien, mais la plus digne méditation du fage.

L'Empereur se retira frappé de tout ce qu'il venoit d'entendre; & le foir même, à fon fouper, il ouit dire à ses Courtisans que jamais l'Empire n'avoit été plus florissant & plus heureux. Sans doute, leur dit-il, l'Empire est florissant, car vous nagez dans l'abondance; il est heureux, car vous vivez dans le luxe & l'oisiveté. Ici les peuples ne sont comptés pour rien, & la Cour est pour vous l'Empire. Ces mots leur firent baisser les yeux. Ils ne doutérent pas que la mélancolie où l'Empereur étoit plongé, ne fût la fuite des entretiens qu'il avoit eus avec Tibere. Tibere, disoient-ils, est un jeune enthousiaste, qui a la folie de l'humanité. Rien de plus dangereux ici qu'un homme de ce caractere: il faut tâcher de l'éloigner.

## CHAPITRE XII.

E lendemain, tandis que cette intrigue occupoit la Cour, le bon aveugle & fes deux hôtes avoient repris leurs entretiens.

Un Prince qui veut régner par lui-même, leur disoit-il, doit savoir tout simplifier. Son premier soin est de bien connoitre ce qui est utile à les peuples, & ce qu'ils attendent de lui (a). Cela feul, dit Tibere, est une étude immense. Elle est très-simple dit le Héros; car les besoins d'un seul sont les besoins de tous, & chacun de nous fait par lui-même ce qui est utile au genre humain. Par exemple, demanda-t-il au jeune homme, si vous éticz Laboureur, qu'attendriez-vous de la bonté du Prince? Qu'il m'affurât le fruit de mon travail, dit celui-ci; qu'il m'en laiffat jouir, le tribut prélevé, avec mes enfans & ma femme; qu'il protégeat mon héritage contre la fraude & la rapine, & ma famille & moi contre la violence, l'injure & l'oppression. Hé bien, dit Bélisaire, voilà tout; & chaque Citoyen dans fon état, n'en demande pas davantage. Et le Prince à fon tour, pourfuivit le Héros, qu'exige-t-il de ses sujets ? --- L'obéissance , le tribut , & des forces pour le maintien de fa puissance & de ses

<sup>(</sup>a) Semper officio fungitur, utilitati hominum confulens & focietati. Cic. Off. 3.

loix .-- Cela est encore simple & juste, dit Bélifaire. Et les fujets, quels font leurs devoirs réciproques ? --- De vivre en paix, de ne pas fe nuire, de laisser à chacun le sien, & d'obferver dans leur commerce la concorde & la bonne foi. Voilà, mon ami, dit le vieillard, l'abrêgé du bonheur du monde; & pour cela. vous voyez bien qu'il ne faut pas des volumes de loix. Il fut un tems où celles de Rome étoient écrites sur douze tables; ce tems valoit bien celui-ci. Le juste n'est que la balance de l'utile, & la mesure de ce qui revient à chacun de la fomme du bien public. Que la feule équité préfide à ce partage, fon code ne fera pas long. Ce qui l'embrouille & le groffit, c'est le caprice minutieux d'une volonté arbitraire, qui érige en loix ses fantailies, dont elle change à tout propos; c'est la crainte pufillanime de ne pas donner à la liberté affez de liens qui l'enchaînent ; c'est le ialoux orgueil de dominer, qui ne croit jamais faire affez fentir fes droits; c'est la manie de vouloir régler une infinité de détails, qui se réglent affez & beaucoup mieux d'euxmêmes. On a fait fous ce regne une ample collection d'Edits & de Décrets fans nombre ; mais c'est l'école des Jurisconsultes, ce n'est pas l'école du peuple : or c'est le peuple qu'il s'agit d'instruire de ses devoirs & de ses droits. Chacun doit être fon premier Juge; chacun doit donc sçavoir ce qui lui est prescrit, défendu, permis par la loi (a). Il faut pour

<sup>(</sup>a) Legis virtus haec eft: imperare, vetare, permittere, punire. Pand. L. I. t. 3.

cela des loix fimples, claires, fenfibles, en petit nombre, & faciles à appliquer. C'est-là fur-tout ce qui abrégera les détails de l'administration. Car dès que le peuple est instruit de ce qu'il doit & de ce qui lui est dû, il est Ler de la fureté & content de la dépendance; il voit ce qui lui revient des facrifices qu'il a faits; & dans le bien public appercevant le fien, il révére l'autorité qui fait concourir l'un à l'autre. Pourquoi le voit-on fi fouvent impatient du joug des loix ? parce que la rigueur est toute du côté des loix qui le gênent; & la mollesse & la négligence du côté des loix qui le favorisent & qui doivent le protéger. Or la simplicité d'un code populaire remédieroit encore à cet abus; car les Juges voyant le peuple affez instruit pour les juger par eux-mêmes, & en état de réclamer contre eux une loi précife & constante, ils n'oferoient plier la règle, ni changer de poids à leur gré.

Les plus abufives des loix, font celles qui donnent prife fur les biens. Car on n'en veut guere à la vie ni à la liberté des peuples; & quand on leur lie les mains, ce n'eft que pour les dépouiller. Auffi de mille excès commis par les Dépofitaires de l'autorité, à peine y en a-t-il un feul qui ne foit pas le crime de l'avarice. C'eft donc là que le Prince doit porter la lumiere, & commencer par

éclairer la perception de l'impôt.

Tant que l'impôt sera multiplié, vague (a) &

(a) & compliqué comme il l'est, la régie. quoique l'on faile, en sera trouble & frauduleuse : il faut donc le simplifier. Que la loi qui le réglera foit précise & inaltérable, que le tribut lui-même, ce besoin de l'Etat (b), foit égal, aifé, naturel; qu'il foit un, qu'il foit appliqué à des biens réels & folides, réglé par leur valeur, & le même partout, le tribut, par exemple, que l'heureufe Sicile (c) payoit avec joye aux Romains, celui dont la douceur fit adorer César dans les Provinces de l'Afie (d). La fraude n'aura plus à se réfugier dans un dédale ténébreux d'Edits absurdes (e) & bizarres : l'évidence même du droit en marquera les limites; & en cessant d'ètre arbitraire, il cessera d'ètre odieux.

(a) Sub Imperatoribus velligalia, non lege ac ratione, fed arbitratu Imperatorum procefferunt. Buling. De trib, ac vellia, P. R.

(b) Quoniam neque quies fine armis, neque utrumque fine tributis haberi possint Liv. L. 1.

(c) Omnis ager Siciliae decumanus. Buling. Ubi fup.

(d) App. de Bell. civ. l. 5. Pro anni copià vel inopià, uberius (ex Afià) vel anguftius vectigal exactum eft. Item. Dio. L. 45.

(c) Les Empereurs avoient mis des impôrs fur Purine, fur la ponfliere, fur les ordures, fur les cadavres, fur la fumee, l'air & l'ombre. Il y avoir des droits de gazon, de rivage, de roue, de timon, de béte de fomme; & quae alia ( dit Tacite) exactivibur illicitis nomina publicani invenerant, Vid. Buling, Ui, fupra.

Vous favez bien, dit l'Empereur, ce qu'on oppose à vos principes ? Simplifier l'impôt, ce feroit le réduire. Je l'espère, dit le Héros. Et puis, ajouta l'Empereur, si le peuple est tron à son aise, il sera, dit-on, paresseux, arrogant, rebelle, intraitable. O juste ciel, s'écria Bélisaire! quel moyen de dégoûter le peuple du travail, que de lui en affurer les fruits! quel moyen de le rendre intraitable & rebelle, que de le rendre plus heureux! On craint qu'il ne soit arrogant! Ah, je sais bien qu'on veut qu'il tremble comme l'esclave fous les verges. Mais devant qui doit-il trembler, s'il est fans crime & fans reproche? Sous quel pouvoir doit-il fléchir, si ce n'est fous celui des loix & du Souverain légitime? Quel Empire sera jamais plus sur de son obéiffance, que celui qui par les bienfaits, la reconnoissance & l'amour, s'est acquis tous les droits du pouvoir paternel! Croyez-moi, je connois le peuple: il n'est pas tel qu'on vous le peint. Ce qui l'énerve & le rebute, c'est la misere & la souffrance; ce qui l'aigrit & le révolte, c'est le désespoir d'acquérir sans-cesse, & de ne posseder jamais. Voilà le vrai, & on le scait bien, mais on le dissimule: on s'est fait un système que l'on tàche d'autoriser. Ce système des Grands est, que le genre humain ne vit que pour un petit nombre d'hommes, & que le monde est fait pour eux. C'est un orgueil inconcevable, dit l'Empereur; mais il est vrai qu'il existe dans biens des ames. Non, dit Bélifaire, il

est joué: il n'a jamais été sincere. Il n'y a pas un homme de bon fens, quelque élevé qu'il foit, qui, se comparant en secret avec le peuple qui le nourrit, qui le défend, qui le protége, ne soit humble au-dedans de luimême; car il fent bien qu'il est foible, dépendant & nécessiteux. Sa hauteur n'est qu'un personnage qu'il a pris pour en imposer; mais le mal est qu'il en impose & parvient à perfuader. Faile le ciel, mon cher Tibere, que votre ami ne donne pas dans cette absurde illufion. Obtenez qu'il jette les yeux fur la focieté primitive : il la verra divifée en trois classes, & toutes les trois occupées à s'aider réciproquement, l'une à tirer du fein de la terre les choses nécessaires à la vie, l'autre à donner à ces productions la forme & les qualités relatives à leur usage, & la troisieme à la régie & à la défense du bien commun. Il n'y a dans cette institution personne d'oisif, d'inutile : le cercle des fecours mutuels est rempli: chacun, felon fes facultés, y contribue affiduement: force, industrie, intelligence, lumieres, talens & vertus, tout fert, tout paye le tribut; & c'est à cet ordre si simple, si naturel, si régulier, que se réduit l'économie d'un Gouvernement équitable.

Vous voyez bien qu'il feroit infenté que l'une de ces claffes méprifat fes compagnes; qu'elles font toutes également utiles, également dépendantes; & qu'en fuppofant mème qu'il y eur quelque avantage, il feroit pour le Laboureur; car fi le premier befoin ett de

vivre, l'art qui nourrit les hommes est le premier des arts. Mais comme il eft facile & fur, qu'il n'expose point l'homme, & n'exige de lui que les facultés les plus communes; il est bon que des arts utiles, & qui demandent des talens, des vertus, des qualités plus rares, soient aussi plus encouragés. Ainsi les Arts de premier besoin ne seront pas les plus considérés, & ils ne prétendent pas l'ètre. Mais autant il seroit supersu de leur attribuer des préserences vaines, autant il est injuste & inhumain d'y attacher un dur mépris. Que votre ami, mon cher Tibere, se gar-

de bien de ce mépris stupide; qu'il ménage, comme sa nourrice & comme celle de l'Etat, cette partie de l'humanité si utile & si dédaignée. Il est juste que le peuple travaille pour les classes qui le secondent, & qu'il contribue avec elles au maintien du pouvoir qui fait leur fureté: c'est à la terre à nourrir les hommes. Mais les premiers qu'elle doit nourrir, font ceux qui la rendent fertile; & l'on n'a droit d'exiger d'eux que l'excédent de leurs besoins (a). S'ils n'obtenoient, par le travail le plus rude & le plus constant, qu'une existence malheureuse, ce ne seroient plus dans l'état des affociés, mais des esclaves : leur condition leur deviendroit odieuse & intolérable; ils y renonceroient, ils changeroient de classe, ou cesseroient de se reproduire, & de perpétuer la leur.

(a) C'étoit le principe d'Henri IV; c'est celui de tous les bons Rois.

Il est vrai, dit Justinien, qu'on les a mis trop à l'étroit; mais heureusement il faut si peu de chose à cette espece d'hommes endurcis à la peine! Leur ambition ne va point au-delà des premiers besoins de la vie: qu'ils

aient du pain, ils font contens.

En vérité, mon voisin, dit Bélisaire, on diroit que vous avez passe votre vie à la Cour, tant vous en favez le langage. Voilà ce qu'on y dit sans-cesse, pour engager le Prince à dépouiller ses peuples, à les accabler sans remors. Oui, je conviens avec vous qu'ils n'ont pas les besoins insensés du luxe. Mais plus leur vie est frugale & modeste, plus on les reconnoit sobres & patiens; plus on est fur, quand ils fe plaignent, qu'ils fe plaignent avec raison. Dans le langage de la Cour, manquer du nécessaire, c'est n'avoir pas de quoi nourrir vingt chevaux inutiles, vingt valets fainéans: dans le langage du Laboureur, c'est n'avoir pas dequoi nourrir son pere accablé de vieillesse, ses enfans, dont les foibles mains ne peuvent pas l'aider encore, & sa femme enceinte ou nourrice d'un nouveau suiet de l'Etat; c'est n'avoir pas de quoi faire à la terre les avances qu'elle demande, de quoi foutenir une année de grèle ou de stérilité, de quoi se procurer à soi-même & aux siens, dans la vieillesse ou la maladie, les soulagemens, les secours dont la nature a besoin. Or, mes amis, je vous demande si cette premiere destination des produits de l'agriculture

- 3

n'est pas sainte & inviolable, plus que ne de

voit l'être le trésor de Janus ?

Hélas! dit l'Empereur, il est des tems de calamité, où l'on ne peut se dispenser d'y

porter atteinte.

Il faut pour cela, dit Bélisaire, que toutes les ressources du superflu soient épuisées, & qu'il n'y ait plus d'autre moyen de fauver un. peuple que de le ruiner ; je n'ai jamais vu. ces tems-là (a). Mais parlons vrai: Scavezvous ce qui accable la classe laborieuse & souffrante d'un Etat? C'est le fardeau que rejette fur elle (b) la classe oisive & jouissante. Ceux qui par leur richesse participent le plus aux avantages de la focieté, font ceux qui contribuent le moins aux frais de sa régie & de fa défense. Il semble que l'inutilité soit un privilege pour eux. Obtenez que cet abus cesse; qu'on distribue, selon les forces & les facultés de chacun, le poids des dépenses publiques; ce poids sera léger pour tous.

Que n'a-t-on pas fait, dit l'Empereur, pour établir cette égalité désirée (c)? N'a-t-on pas

(a) Marc-Auréle, dans un befoin pressant, plutôt, que de charger les peuples de nouveaux impôts, vendit les meubles du Palais Imperial: Vasta aure, vasorian ac siam fericam & auream vestem, multa ornamenta gemmarum; ac per duos continuos menser venditio habita est. Aurel. Vict.

(b) Inveniuntur plurimi divitum, quorum tributa populor necant. Salv. L. 4. Proprietatibus carent (pauperes) & vessigalibus obruuntur. ld. Lib. 5. De gub. dei.

(c) Cod. Leg. De annona.

condamné au feu les Décurions infideles, qui, en distribuant l'impôt de leur Cité, surchargeroient les uns pour exempter les autres (a)?

Hélas! je fais dit Bélifaire, que ce n'est pas à ces malheureux qu'on fait grace. Pour n'avoir pas vexé le peuple avec assez de dureté, on les met dans les fers, on les meurtit de coups, on les réduit à envier la condition des esclaves (b). Mais y a-t-il des verges, des cachots, des supplices pour vos Resceurs, vos Proconsuls & vos Préfets? Et quand il y en auroit, quoi de plus inutile, si on ferme la bouche aux peuples, & si on étousse leurs cris? Donnez-leur des loix moins sévéres, avec la pleine liberté d'en poursuivre les infracteurs.

De tous tems, dit Justinien, il a été per-

mis aux peuples de se plaindre:

Oui reprit Bélifaire, pourvu que leurs tyrans veuillent bien les y autorifer (c). N'aton pas exigé l'attache des Préfichens & des
Préfets pour que les Villes & les Provinces
puffent denoncer à la Cour les excès dont ils
font eux-mêmes ou les auteurs ou les complices? Et y avoit-il un plus für moyen d'en
affurer l'impunité? Les loix recommandent
à leurs dépositaires (d) de s'opposér aux vexa-

<sup>(</sup>a) Cod. Lib. 1. De censib. & censit.

<sup>(</sup>b) Traité de l'orig. du Gouv. Fr.

<sup>(</sup>c) Le même.

<sup>(</sup>d) Illicitas exactiones, & violentias factas, & extortas metu venditiones, &c. prohibeat praeses Provinciae Pandec. L. 1. T. 18.

tions & ce font ceux qui les exercent. Les loix leur font un devoir religieux (a) de garantir le foible des injures du fort; & c'est dans leurs mains qu'est la force, avec le droit d'en abuser (b). Les loix déterminent la somme de l'impôt; mais les Préfets, Pronconfuls, les Présidens le distribuent (c); & il ne manquent jamais de prétextes pour l'agraver. Les loix permettent de citer les créatures (d) du Préfet au Tribunal du Préfet lui-même; mais elles défendent d'appeller de ce Tribunal (e) à celui du Prince, par la raison, disentelles, que le Prince n'éleve à cette dignité que des hommes d'une droiture & d'une fagesse éprouvée. Il ne peut donc jamais se tromper dans fon choix? Quelle imprudence de rifquer le fort d'un peuple sur la foi d'un homme! Justinien en a senti l'abus : il a rétabli les Préteurs, avec droit de s'oppofer aux déprédations des Préfets: nouveaux oppresseurs pour les peuples

habent Ibid.

(c) Novell. 28. (d) Det operam judez ut praetorium fuum ipse

componat. Cod. Theod. L. 1. T. 10.

<sup>(</sup>a) Ne potentiores viri humiliores injuriis afficiant, ad religionem praesidis Provinciae pertinet. Ibid.
(b) Qui universas Provincias regunt, jus gladis

<sup>(</sup>e) Non potest à praefestis praetorio appellari. Credidit enim princeps eoi qui ob singularem industriam, explorata corum sub Es gravitate, ad ejur officii magnitudinem adhibentur, non aliter judicaturos, pro sapientià ac luce dignitatis, quam infesoret judicaturu. Pand. L. I. Tie. II.

(a). Leur réfidence dans les Provinces a bientôt donné prilé à la contagion; & de furveillans devenus complices, ils n'ont fait que groffir le nombre des tyrans. Voilà d'où vient qu'on voit tant d'abus impunis, tant de bonnes loix inutiles (b).

Que feriez-vous, lui dit l'Empereur? J'écouterois le cri du foible, dit Bélisaire, & l'homme injuste & puissant trembleroit.

Parmi les inflitutions de nos Empercurs, il en eft une que je révère, & que je défire ardemment de voir remettre en vigueur. Lorfque dans la foule des Prépofés au maintien de l'autorité fouveraine, jai trouvé des Agens (c) fpécialement chargés du foin d'aller dans les Provinces recevoir les plaintes du peuple, pour en informer l'Empercur; j'ai fenți mon ame s'épanouir, & l'humanité respirer en moi. Je fais des vœux pour qu'un bon Prince donne à cette Charge importante tout l'éclat qu'elle doit avoir; qu'il y nomme ses amis les plus vertueux, les plus affidés, les plus intimes; que dans la pompe la plus solennelle & la plus imposante, il re-

<sup>(</sup>a) Ut practor prohiberet exactores tributorum fusionere & esequi mandata quae, malo more, à fede praefecti exeunt, de murir reficientis, de viis, flernendis, & aliis oneribus injuitis. Novell. 24.

<sup>(</sup>b) Vid. Pandec. L. 48. Leg. Jul. repetundarum. Leg. Jul. De annond. Leg. Jul. peculatits. Cod. Theod. L. 4. L. 12. Cod. Just. L. 1. De censib. Scensit.

<sup>(</sup>c) On les appelloit Curiofi.

coive au pié des autels, le ferment qu'ils feront au ciel, à ses peuples & à lui-même, de ne jamais trahir les intérets du foible en faveur de l'homme puissant; qu'il les envoie tous les ans à ses peuples sous le nom facré de Tuteurs; & qu'il les rappelle vers lui, aussi-tôt leur tâche remplie, pour ne pas les livrer à la corruption. Quel effet ne produira. point & leur présence & leur attente! Voyez, à l'arrivée de l'homme juste dans les Provinces, la liberté lever un front serein. & la licence & la tyrannie baisser les yeux en frémissant: vovez vos Préfets, vos Présidens, vos Proconfuls, & leurs Prépofés fubalternes pâlir, trembler devant leur Juge, & les peuples l'environner comme leur pere & leur vengeur. Les Monarques se plaignent que la vérité les fuit! Ah, mes amis! Elle les cherche, même au travers des lances & des épées. Combien plus aisément les aborderoitelle, s'ils lui donnoient ce libre accès! Et ce ne seroit point le cri séditieux d'une populace en tumulte; ce seroit la voix modérée de l'homme fage & vertueux qui porteroit au pié du trône la plainte de l'humanité. O que les abus, que les excès commis au nom du Prince en seroient bien plus rares, s'ils devoient ainsi, tous les ans, passer sous les yeux attentifs & févéres de la Justice; & si son glaive du haut du trône étoit levé pour les punir!

De toutes les conditions, la malice est fans doute celle où la licence & le désordre femblent devoir regner le plus impunément. Mais qu'on rende à la dicipine fon aultérité, fa vigueur; que la faveur ne fe mèle point d'en mitiger les loix févéres; & quelques exemples, comme celui que Jultinien a donné au monde, impoferont bien-tôt aux plus audacieux.

Et quel est cet exemple, demanda l'Empereur? Le voici, reprit Bélifaire: c'est à mon gré, le plus beau moment du regne de Juftinien. Ses Généraux, dans la Colchide, avoient trempé leurs mains dans le fang du Roi des Laziens, fon Allié, Il envoya fur les lieux mêmes un homme intégre (a), avec pleine puidance de prononcer & de punir, après qu'il auroit entendu la plainte du peuple Lazien, & la défense des accusés. Ce Juge fuprème & terrible donna à cette grande caufe tout l'appareil dont elle étoit digne. Il choisit pour son Tribunal une des Collines du Caucase; & là, en présence de l'armée des Laziens, il fit trancher la tête aux meurtriers de leur Roi. Mais tout cela demande au' moins quelques hommes incorruptibles; & par malheur l'espece en est rare, sur-tout depuis l'abaissement, l'avilissement du Sénat.

Quoi, dit Tibere, regrettez-vous ces Tyrans de la liberté, ces Esclaves de la tyrannie?

Je regrette dans le Sénat, dit le Héros, non ce qu'il a été, mais ce qu'il pouvoit etre. Toute domination tend vers la tyrannic:

<sup>(</sup>a) Athanase, l'un des principaux Sénateurs.

car il est naturel à l'homme de prétendre que sa volonté fasse loi. La dureté du Sénat envers le peuple, & son inflexible hauteur a fait préférer à son regne celui d'un maître qu'on espéra de trouver plus juste & plus doux. Ce maitre jaloux d'exercer une autorité fans partage, a fait plier l'orgueil du Sénat sous le joug; & le Sénat faisi de crainte, a été plus bas & plus vil que son maître n'auroit voulu: Tibere s'en plaignoit lui-même (a). Mais il est aisé de concevoir qu'en cessant d'etre dangereux, le Sénat devenoit utile, qu'il donnoit à l'autorité un caractere plus impofant, & qu'établi médiateur entre le peuple & le Souverain, il eût été le point d'appui de toutes les forces de l'Empire. Ce n'est pourtant pas fous ce point de vue que je regarde le Sénar. Je regrette en lui une pépiniere d'hommes exercés à tenir l'épée & la balance, nourris dans les confeils & dans les combats, instruits dans l'art de gouverner & par les loix & par. les armes. C'est de cet ordre de Citovens, contenu dans de justes bornes, & honoré comme il devoit l'être, qu'un Empereur auroit tiré ses Généraux & ses Ministres, ses Préfets & fes commandens. Aujourd'hui, qu'on ait besoin d'un homme habile, vertueux & fage; où s'est il-fait connoître? Pour essai lui donnera-t-on le fort d'un peuple à décider? Est-ce dans les emplois obscurs de la

<sup>(</sup>a) Tacite Ann. L. 1.

Milice Palatine (a) qu'il se forme des Regulus, des Fabius, des Scipions? Au défaut d'une lice où les annes s'exercent, où le stalens mesurent leurs forces, où le caractere s'annonce, où le génie se développe, où les lumieres & les vertus percent la soule & se distinguent, on a presque tout donné au hazard de la naissance, au caprice de la faveur. Ainsi s'accumulent les maux sous lesquels un Etat succomble.

Que voulez-vous, dit l'Empereur? Quand les hommes font dégradés, quand l'efjecce en eft corrompue, & qu'avec tout le foin poffible on n'y fait que de mauvais choix, il faut bien que l'on fe rebute, & qu'on fe laffe de choîfir.

Non, dit Bélifaire, jamais on ne doit se décourager. La corruption n'est jamais totale; il y a par-tout des gens de bien; & s'il en manque, on en fait naître. Il suffit qu'un Prince les aime, & qu'il sache les discerner. Adieu, mes amis. Ce sera demain un entretien confolant pour nous. Car il est doux de voir que pour remédier au plus mauvais état des choses, un seul homme n'a qu'à vouloir.

Bélifaire fait tout dépendre de notre foible volonté, dit Justinien à Tibere; mais est-on libre de se donner le discernement & le choix

<sup>(</sup>a) Cette Milice fictive étoit composée de la Police & de la Finance. La politique des Empereurs y avoit réduit le Sénat.

des hommes? Et ne sçait-il pas à quel point ils se déguisent avec nous? Ce qui me confond, dit Tibere, c'est qu'il prétende que les hommes naissent tels que vous les voulez, comme si la nature vous étoit soumise. Cependant Bélisaire est fage: les ans, le malheur l'ont instruit: il mérite bien qu'on l'entende.

## CHAPITRE XIII.

Le jour fuivant, à leur arrivée, ils le trouverent dans son jardin, s'occupant de l'agriculture avec Paulin son Jardinie. Un moment plutôt, leur dit-il, vous auriez pris, comme moi, une bonne leçon dans l'art de gouverner: car rien ne ressemble tant au gouvernement des hommes que celui des plantes, & mon Jardinier que voilà, en raisonne comme Solon.

Alors l'Empereur & Tibere se promenant avec le Héros, le jeune homme lui proposa les réflexions qu'ils avoient faites, & les raisons qu'ils avoient de craindre qu'il ne se fit illusion.

Oui, leur dit-il, celui qu'au fond de fon Palais un cercle épais de courtifans & d'adulateurs environne, connoit peu les hommes, fans doute; mais qui l'empèche de s'échaper de fon étroite prifon, de fe communiquer, de fe rendre accelible? L'affabilité dans un Prince eft Paimant de la vérité. Ses efclaves la lui déguisent; mais l'homme du peuple, le

le laboureur, le vieux foldat brufque & fincere, ne la lui déguiseront pas. Il entendra la voix publique: c'ett l'oracle des Souverains. c'est le Juge le plus intégre du mérite & de la vertu; & l'on ne fait que de bons choix lorsqu'on se décide par elle. Du reste, les choix d'un Monarque ne roulent que fur ses Confeils & fes Agens; & s'il a bien choisi les uns, je lui répons du choix des autres. Tout dépend d'avoir près de lui quelques amis dignes de l'être. Théodoric n'en avoit qu'un, le vertueux Caffiodore; & l'univers fçait avec quelle fagesse & quelle gloire il a regné. Or il est des signes certains auxquels on peut, même à la Cour, choisir ses conseils & ses guides. La févérité dans les mœurs, le défintêressement, la droiture, le courage de la vérité, le zèle à protéger le foible & l'innocent. la constance dans l'amitié mise à l'épreuve des difgraces, une tendance vers le bien que nul obltacle ne dérange, un attachement fixe aux loix de l'équité; voilà des traits auxquels un Prince peut distinguer les gens de bien, & se choisir de vrais amis. Les motifs de l'exclusion me semblent encore plus sensibles: car la vertu peut-être feinte, mais le vice n'est point joué. Dès qu'il s'annonce, on peut le croire. Par exemple, si j'étois Roi, celui qui m'auroit une fois parlé de mes peuples avec mépris, de mes devoirs avec légéreté, ou de l'abus de mon pouvoir avec une servile & basse complaisance, celui-la seroit à jamais exclu du nombre de mes amis. Or, rienn'est plus aisé ; en observant les hommes, que de surprendre, à leur inscu, des traits de caractere, qui trahissent & qui décêlent même les plus dissimulés. J'ai beaucoup entendu parler de cette dissimulation prosonde qu'on attribue aux Courtisans, il n'en est pas un qui ne soit connu comme s'il étoit la franchise même; & si le Prince a pu s'y méprendre, la voix publique le détrompera. Il ne tient donc qu'à lui de placer dignement son estime & si consance; & la vertu, la vérité une sois admises dans ses Conseils, il peut se reposer sur elles du soin de l'éclairer sur tous ses autres choix.

Mais pensez-vous, dit l'Empereur, à cette foule d'hommes vertueux & fages, dont il aura besoin pour dispenser ses loix & pour exercer sa puissance? Où les prendre?

Dans la nature, dit Bélifaire? Elle en produt quand on fçair bien la diriger — Et pour la diriger a-t-il d'autres moyens que des loix juftes & févéres? — C'eft beaucoup, ce n'elt pas affez, reprit Bélifaire; & les mœurs ne font pas du reffort des loix.

Que fera-t-il donc pour changer ces mœurs dès long-tems dépravées? demanda Justinien.

Mon Jardinier va vous l'apprendre, dit Bélifaire; & il l'appella. Ecoute, Paulin, lui dit. il: lorsqu'il vient quelque mauvaise herbe parmi tes plantes, que fais-tu? Je l'arrache, dit le bon homme.—— Au lieu de l'arracher, que ne la coupes-tu?—— Elle repousseroit sans cesse, & je n'aurois jamais fini. Et puis mon bon

bon maître, c'est par la racine qu'elle prend les fucs de la terre: c'est là ce qu'il faut empêcher. Vous l'entendez dit Bélifaire: c'est la critique de vos Loix. Elles retranchent tant qu'elles peuvent les crimes de la Société; mais elles laissent sublister les vices; & ce seroient les vices qu'il faudroit extirper. Or. cela n'est pas impossible; car presque tous les vices, au moins ceux de la Cour, ont une racine commune. Et c'est, lui demanda Tibere? C'est la cupidité, répondit le vieillard. Oui, sous ce nom soit qu'on entende le desir d'amasser, ou l'ardeur de jouir, il n'est rien d'indigne & de bas que la cupidité n'engendre. La dureté, l'ingratitude, la mauvaise foi, l'iniquité, l'envie & jusqu'à l'atrocité même, font comme les rameaux de cette passion avide, cruelle & rampante. De sa proie elle nourrit encore la mollette, la volupté, la disfolution, la débauche & cette lache oifiveté qui les conve dans fon fein. Ainsi toute la masse des mœurs est corrompue par l'amour des richesfes. S'il anime l'ambition, il la rendra perfide & noire; s'il fe mèle au courage, il le deshonore par les excès les plus crians. Il imprime la tache de la vénalité aux talens les plus estimables; & l'ame qui en est esclave, est sans cesse exposée en vente, pour se livrer au plus offrant.

De-là tous les crimes publics que l'on commet pour amaffer. Et cette tyrannie dont l'univers gémit, c'est le luxe qui en et le pere: car il fait naitre les besoins, ceux-ci

font naitre l'avarice, pour s'affouvir a recours à l'oppression. C'est donc au luxe qu'il faut s'en prendre; c'est par lui que doit commen-

cer la révolution dans les mœurs.

Attaquer le luxe, dit l'Empereur, c'est attaquer une hidre: on lui coupe une tête, il en repousse mille. Ou plutôt c'est comme un Prothée qui sous mille formes diverses, échappe à qui veut l'enchainer. Je vous dirai bien plus, ajouta-t-il: les caufes du luxe & fes influences, ses liaifons & ses rapports font un mélange de biens & de maux si compliqués dans ma penfée, qu'en supposant qu'il fût possible de l'enchaîner ou de le détruire, je douterois si l'un seroit permis, & si l'autre

feroit utile.

Oui, je conviens dit Bélisaire, que le luxe est dans un Etat, comme ces malhonnètes gens qui ont fait de grandes alliances: on les ménage par égard pour elles; mais on finit par les enfermer. Je n'irai pourtant pas si loin. Commençons par les faits que j'ai vus par moi-même. On dit que le luxe est bon dans les villes. J'ai peine à le croire; mais je fuis bien fur qu'il est funcste dans les armées. Pompée, en voyant les Soldats de Céfar fe nourrir de racines fauvages, difoit, Ce sont des bêtes brutes : il devoit dire, Ce sont des hommes. Le premier courage d'un Guerrier est d'exposer sa vie; le second est de la réduire aux feuls befoins de la nature; & celui-ci est le plus pénible pour qui a vécu mollement. Un peuple qui veut jouir au sein de la guerre des délices de la paix, n'est en état de foutenir ni les fuccès, ni les revers. C'est peu de la victoire, il lui faut l'abondance; & dès que celle-ci lui manque, ou menace de le quitter, l'autre l'appelleroit en vain. Une armée fobre a des aîles; le luxe énerve & appefantit l'armée où il est répandu. La frugalité ménage les ressources du dedans & du dehors; la prodigalité les épuise & n'en laisse aucune au besoin : elle entraine la dévastation, la famine, l'épouvante & la fuite honteuse. Tout est pénible pour des hommes que la mollesse a nourris : le courage leur reste, mais les forces leur manquent: l'ennemi qui sçait les fatiguer, n'a pas besoin de les vaincre, & les lenteurs de la guerre lui tiennent lieu de combats.

Mais le luxe fait plus que d'énerver les corps; il amollit & corrompt les ames. L'homme riche, qui dans les camps traine le luxe à fa fuite, en donne l'émulation au pauvre, qui pour éviter l'humiliation d'ètre effacé par fon égal, cherche des reflources dans le deshonneur même. L'eftime s'attache aux richeffes, la confidération à la magnificence, le mepris à la pauvreté, le ridicule à la vertu modelte & définitéresses, c'et alors que tout eft perdu. Voilà ce que j'ai vu du luxe.

Je sçais que vous l'aviez banni de vos armées, lui dit Tibere; comment y étiez-vous parvenu? Le plus aisement du monde, dit le vieillard: je l'avois banni de ma tente, & je l'avois dévoué au mépris. Le mépris est un

puissant remede contre le poison de l'orgueil! le scus qu'un jeune Assatique avoit porté dans mon Camp les délices de fa Patrie; qu'il dormoit sous un Pavillon de pourpre, qu'il buvoit dans des coupes d'or, qu'il faisoit servir à fa table les vins les plus exquis & les mets les plus rares. Je l'invitai à diner, & en présence de ses camarades. Jeune homme, lui dis-je, vous voyez qu'on fait ici mauvaife chere; c'est quelquesois bien pis, & il faut s'y attendre: car ceux qui courent après la gloire sont exposés à manquer de pain. Croyezmoi, votre délicatesse auroit trop à souffrir de la vie que nous allons mener : je vous confeille de ne pas nous fuivre. Il fut sensible à ce reproche. Il demanda grace, il l'obtint; mais il renvoya fes bagages. Et cette leçon vous fuffit? Lui demanda le jeune homme. Oui, fans doute, dit le Héros; car mon exemple l'appuyoit, & l'on me connoissoit une volonté ferme. --- Vous dûtes exciter bien des plaintes!-- Quand la loi est égale & nécessaire, personne ne s'en plaint. --- Non, mais il est dur pour le riche d'être mis au niveau du pauvre. --- En revanche il eft doux pour le pauvre de voir le riche au niveau de lui; & par-tout les pauvres font le plus grand nombre. -- Mais les riches, font à la Cour les plus puissans & les mieux écoutés. --- Aussi n'ont-ils pas mal réussi à me nuire. Mais ce que j'ai fait, je le ferois encore: car la force de l'ame, comme celle du corps, est le fruit de la tempérance.

Sans elle point de desintéressement; sans le désinteressement point de vertu. Je demandois à un berger pourquoi ses chiens étoient si fideles. C'est, me dit-il, parce qu'ils ne vivent que de pain. Si je les avois nourris de chair, ils seroient des soups. Je sus frappé de sa réponse. En général, mes amis, la plus sure façon de réprimer les vices, c'est de restraindre les besoins.

Tout cela est possible dans une armée, dit l'Empereur, mais impraticable dans un Etat. Il n'en est pas des loix civiles comme des loix. militaires : celles-ci refferrent la liberté dans un cercle bien plus étroit. Aucune loi ne peut empêcher le Citoyen de s'enrichir par des moyens honnêtes; aucune loi ne peut l'empêcher de disposer de ses richesses & d'en jouir paisiblement. Il est censé les avoir acquifes par fon travail, fon industrie, ses talens, son mérite, ou celui de ses peres. Il a le droit de les dissiper, comme celui de les enfouir. J'en suis d'accord, dit Bélisaire. Je vais plus loin, dit l'Empereur : si les richesses d'un Etat se trouvent accumulées dans les mains d'une classe d'hommes, il est bon qu'elles fe répandent, & que le travail & l'industrie les tirent des mains de l'oissveté. Je conviens encore de cela, dit le Héros. J'ajoute, pourfuivit Justinien, que la délicatesse, la senfinalité, l'oftentation, la magnificence, les fantaisses du goût, les caprices de la mode, les recherches de la molesse & de la vanité font de ces détails qui échappent à la police

Н ;

la plus sevére, & que les loix ne peuvent s'en mèler sans une espece de tyrannie. A Dieu ne plaise, dit le vieillard, que je veuille que les loix s'en mèlent. Voilà donc le luxe protégé, reprit Justinien, par rout ce qu'il y a de plus involable parmi les hommes, la liberté, la propriété, peut-être aussi l'utilité publique. Jaccorde tout, excepté ce point-là, dit Bélifaire. Mais enfin dit le Prince, vous avouerez que le luxe anime & fait fleurir les arts, 'qu'il rend les hommes industrieux, actifs, capables d'émulation; qu'il opposé à leur indolence & à leur penchant vers l'oisveté, Paiguillon des nouveaux besoins, & le désir des jouissances.

Jé conviens, dit Bélisaire, que le luxe est doux à ceux qui en jouissent, & prostable à ceux qui les en sont jouir; & que les loix doivent laisser ce commerce libre & tranquille.

N'est-ce pas ce que vous voulez?

Je veux plus, reprit l'Empereur: je prétends que, de proche en proche, son influence se répand sur toutes les classes de l'Etat, même sur celle des laboureurs, à qui elle procure un débit plus facile & plus avantageux

des fruits de leurs travaux.

C'eft ici dit Bélisaire, que l'apparence vous séduit: car ce qui revient à la classe des Laboureurs, des prodigalités du luxe, a déja été pris sur elle; & tous les hommes qu'il emploie, sont autant d'étrangers qu'il lui donne à nourrir. Rappellez-vous l'idée que nous nous sommes faite de la societé primi-

tive. Quel en est le but? N'est-ce pas de rendre l'homme utile à l'homme? Et dans cette institution, le droit de l'un sur le travail de l'autre n'est-il pas le droit de l'échange? Si donc un homme en occupe mille à ses besoins multipliés, sans contribuer lui-même aux besoins d'un seul, n'est-ce pas comme une plante fférile & vorace au milieu de la moisson? Tel est le riche fainéant au sein du luxe & de la mollesse. Objet continuel des foins & du travail de la focieté, il en reçoit nonchalament le tribut comme un pur hommage. C'est à flatter ses gouts, à combler fes désirs, que la nature est occupée: c'est pour lui que les faisons produisent les fruits les plus délicieux; les élémens; les mets les plus exquis; les arts, les plus rares chefsd'œuvre. Il jouit de tout, ne contribue à rien, dérobe à la focieté une foule d'hommes utiles, ne remplit la tâche d'aucun, & meurt sans laisser d'autre vuide que celui des biens qu'il a confumés.

Je ne fçais, dit Tibere, mais il me semble qu'il est moins onéreux, moins inutile que vous ne croyez. Car si dans la masse des biens communs il ne met pas le fruit de ses talens, de son activité & de son industrie, il y met son argent, & c'est la même chose.

Hé mon ami! l'argent, dit le vieillard, nette que le figne des biens que l'on céde, & le gage de leur retour. Dans le commerce de ces biens, il en exprime la valeur; mais celui qui dans ce commerce ne préfente que le

figne, & jamais la réalité, abuse évidemment du moyen de l'échange, pour se faire céder fans cesse ce qu'il ne remplace jamais. Le garant mobile qu'il donne, le dispense de tout, au lieu de l'engager. Que le Magistrat veille, que le Soldat combatte, que l'Artisan & le Laboureur travaillent sans cesse pour lui; ses droits acquis sur leurs services se renouvellent tous les ans, & le privilege qu'il a de vivre inutile est gravé sur des lames d'or.

Ainsi donc l'opulence tient le monde à ses gages, dit le jeune homme. Qui, mon ami, dit le vieillard, fans qu'il en coûte à l'homme opulent d'autre fatigue & d'autre foin, que de rendre en détail à la fociété les titres de la servitude qu'elle a contractée avec lui. Et pourquoi cette servitude, demanda Tibere? Pourquoi des riches dans un Etat? Parce que les loix, dit le Héros, confervent à chacun ce qui lui est acquis; que rien n'est mieux acquis que les fruits du de l'industrie & de l'intelligence; qu'à la liberté d'acquérir se joint celle d'accumuler; & que la proprieté comme la liberté doit être un droit inviolable (a). C'est un mal fans doute qu'il y ait des hommes qui puillent imposer à la societé tous les frais de

<sup>(</sup>a) Un Philosophe à Athenes ayant trouvé un tréfor dans son champ, écrivit à Trajan, J'ai trouvé un tréfor. Trajan lui répondit d'en user. Il est trop grand pour un Philosophe, lui écrivit encore celuici. Trajan lui répondit d'en abuser. Alexandre Sévère pensoit de même.

leur existence, & de celle d'une foule d'hommes, qu'ils n'emploient que pour eux seuls; mais ce feroit un plus grand mal encore d'ôter à l'émulation, au travail & à l'industrie l'espérance de posiéder & la sureté de jouir. Ne vous sachez donc pas d'un mai inévitable. Tant qu'il y aura des hommes plus actifs, plus industrieux, plus économes, plus heureux que d'autres, il y aura de l'inégalité dans le partage des biens; cette inégalité sera même excessive dans les Etats florissans, sans qu'on ait droit de la détruire.

Avouez donc, dit l'Empereur, que le luxe est bon à quelque chose; car celui qui, par fes dépenfes, diminue & détruit cette inégalité. C'est-à-dire que le luxe est bon à tarir les fources du luxe : je l'avoue, dit Bélisaire, & je consens qu'on laisse aux richesses tous les moyens de s'écouler. Je n'entends pas qu'on oblige celui qui les posséde à les enfouir, ni qu'on lui en prescrive l'usage. Les loix, je vous l'ai dit, ne doivent se mêler que d'imposer la charge des besoins publics sur la proprieté commune, en laissant intacte & facrée la portion de la subsistance, pour ne toucher qu'à l'excédent de l'aifance de chaque Etat. L'opinion fera le reste. L'opinion, dit l'Empereur. Oui c'est elle, dit Bélisaire, qui, fans gene & fans violence, remet chaque chose à fa place; & c'est d'elle qu'il faut attendre la révolution dans les mœurs.

Cette révolution vous paroit difficile; elle dépend de la volonté & de l'exemple du Souverain. Dès qu'à mérite égal, l'homme le plus modeste & le plus simple dans ses mœurs fera le mieux reçu du Prince, qu'il annoncera fon mépris pour des dépenfes fastueuses & pour un luxe efféminé, qu'il jettera un œil de dédain fur les esclaves de la mollesse. & qu'il fixera un regard de complaifance & de respect sur les victimes du bien public ; le goût d'une simplicité noble & d'une sage économie sera bientôt celui de sa Cour. Le faste. loin d'y être honorable, n'y fera pas même décent. Des mœurs pures & austéres y prendront la place des mœurs licentiques & frivoles; tous les respects s'y tourneront vers le mérite personnel, & laisseront le luxe & la vanité s'admirer seuls & se complaire. O mes amis! avec quelle rapidité l'on verroit tomber leur Empire! Vous sçavez combien la Ville est attentive, docile & prompte à suivre l'exemple de la Cour. Ce qui est en honneur est bientôt à la mode. L'antique frugalité rétablie produiroit le défintéressement, & celuici les mœurs héroïques. L'homme en état de se rendre utile, n'ayant plus dans les bienféances un motif de cupidité, & délivré de l'esclavage des besoins avilisans du luxe, sentiroit se développer en lui le germe des sentimens honnètes; l'amour de la patrie, le désir de la gloire se saissroient d'une ame libre & fiere de sa liberté; tous les resforts d'une émulation noble s'y déploiroient en même tems. Ah, fi un Souverain scavoit quel ascendant il a fur les esprits, & comme il peut les remuer sans contrainte & sans violence! C'est de toutes ses sorces la plus irrésistible; &

c'est la seule qu'il ne connoit pas.

Et quelle force, dit Justinien, peut balar.cer le goût des plaisirs, l'attrait des jouissances, le désir de posséder l'équivalent de tous les biens? Qu'importe à l'homme que la volupté enivre par tous les sens, que la Cour le blame on le loue? Un Souverain pent-il empecber que cet homme, tout à lui-même, ne dispose à sa fantaisse d'un peuple industrieux, ardent à le servir? que les plaisirs ne l'environnent? que les arts ne lui foient foumis? Non, dit Bélifaire; mais s'il le veut bien, il peut attacher la honte à la mollesse, le mépris à l'oisiveté; il peut interdire aux richetics le droit d'élever l'indolence, le vice & l'incapacité aux premiers emplois de l'Etat; il peut faire que les jouissances les plus senfibles, les agrémens les plus doux de la vie foient attachés à l'estime publique, & aillent avec elle au-devant du mérite; il peut du moins humilier le luxe & lui ôter fon orgueil. C'en est affez: le luxe humilié, n'humiliera plus l'indigence, n'éclipfera plus la vertu. Il y aura des biens dont les richesses ne seront plus l'équivalent; la connoissance & l'estime publique, les honneurs & les dignités feront reservés au mérite; l'or n'effacera plus les taches du blâme & de l'infamie, & la bassesse d'ame ne se cachera plus sous l'éclat d'un fasie arrogant. Croyez; mes amis, que le luxe a peu de jouissances indépendantes de l'orgueil. Ses goûts les plus rafinés font factices; & l'opinion qu'on attache à ses plaisirs vains & fantasques, est ce qu'ils ont de plus flatteur. Détruisez cette opinion, vous réduirez les richesses à leur valeur propre & réelle; & alors celui qui les possédera, s'il veut s'honorer & les ennoblir, en fera un plus digne usage. Le luxe met l'homme opulent dans l'impossibilité d'etre généreux : ses besoins le rendent avare; & son avarice est un mélange de toutes les passions qu'on satisfait avec de l'or. Mais fi les plus ardentes de ces passions, l'orgueil, l'ambition, l'amour même, car il fuit la gloire, ne tiennent plus aux objets du luxe, voyez combien il perd de fon attrait, & l'avarice de sa force.

Les avantages réels de la richesse, l'aisance, les commodités, les délices de l'abondance, l'indépendance & le repos, ensin l'Empire que le riche exerce sur une soule d'hommes occupés de lui, touccela, dis-je, est plus que sur sindient pour émouvoir les petites ames; & se suis bien loin d'espérer ou de craindre la ruine entiere des arts dont la richesse es l'aliment. Mais si les distinctions honorables n'y sont plus attachées, les ames à qui la nature a donné de l'énergie & de l'élévation, les ames sûtceptibles des passions nobles & des grandes vertus, dédaigneront les objets de la vanité, & chercheront ailleurs la louange & la gloire.

Ce ne sera jamais, reprit Tibere, dans un Empire opulent, que le stérile éclat des honneurs effacera celui des richesses. Leur lustre est le seul qui éblouit le peuple; & les dignités, la majesté même, en ont besoin pour lui imposer.

Lequel des deux, à votre avis, lui demanda le vieillard, ajoutoit le plus à la diguité, à la maiesté du Sénat Romain, du riche Lucullus ou du pauvre Caton? Cette demande interdit Tibere. Je vous parle d'un tems de luxe, reprit le Héros; & dans ce tems-là même, avec quelle vénération la plus faine partie de l'Etat, le peuple, ne se rappelloit-il pas les beaux jours de Rome libre, vertueuse & pauvre, l'age où son modique domaine étoit cultivé par des mains triomphantes, & où le foc de la charrue étoit couronné de lauriers ? Rendez plus de justice au peuple; & crovez qu'un fage Monarque, environné de Guerriers & de Ministres dénués de faste, mais chargés d'ans & d'honneurs, offrira un spectacle cent fois plus impofant, qu'un Prince voluptueux entouré d'une Cour brillante. Les gens en place, qui veulent être honorés fans qu'il leur en coute, ne cessent de dire que leur rang, pour imprimer le respect, a befoin d'ètre revetu de pompe & de magnificence; & en effet, c'est comme un vetement dont l'ampleur cache les défauts du corps ; mais c'est une raison de plus pour écarter cet appareil qui déguise & confond les hommes. Quand la vertu se présentera dans les places éminentes, comme l'athléte dans l'arène, on l'v distinguera bien mieux à sa force & à sa beauté; & fi le vice, la baffeffe, l'incapacité s'y montrent, ils auront bien plus à rougir.

Un autre avantage des mœurs simples dans les grandeurs, c'est de soulager l'Etat des frais mineux de la décoration, & d'alléger pour lui le poids des récompenses. Des honneurs bien distribués tiennent lieu des plus riches dons; & le Prince qui en sera économe, le sera du bien de ses peuples. C'est - là l'objet effentiel. Il ne s'agit pas d'empecher les riohes de se livrer au luxe : c'est un feu qui bientôt lui-même confumera fon aliment. Il s'agit de préserver du goût du luxe & de la foif des richesses ceux qui, n'ayant que des talens, des lumieres & des vertus, feroient tentés de les mettre à prix. Pour cela il faut leur réferver des distinctions que rien n'efface, & qu'on ne profane jamais. l'ai servi mon Prince avec zele & avec affez de bonheur; & je fçais par moi-même combien l'or est vil au prix du chêne & du laurier, quand ceuxci font le gage de la reconnoissance & de l'estime du Souverain. Or cette estime, si touchante lorsque la voix publique y applaudit, le Prince a droit de la réserver à ce qui est quile & louable, en la refusant constamment à ce qui n'est que vain, frivole ou dangereux. Voilà fa grande économie. Mais tout cela demande une réfolution courageuse & inébranlable, une équité fans-cesse en garde contre la surprise & la séduction, une volonté fer-\* me qui jamais ne varie, & qui ôte jusqu'à l'espoir de la voir mollir ou changer. Elle sera telle, fi elle est éclairée & foutenue de l'amour du bien; & c'est alors que l'opinion du Prince fera l'opinion publique, & que son exemple décidera le caractere national.

Vous avouerai-je, hui dit Tibere, une inquietude qui me reste ? Cette Cour d'où vous voulez bannir la faveur, l'intrigue & le luxe, fera peut-être bien férieuse; & un jeune Prince ..... J'entens, vous avez peur qu'il ne s'ennuye; mais, mon ami, je ne vous ai pas dit que regner fut un passetems. Peut-etre cependant, au milieu de ses peines, aura-t-il des momens bien doux. Un Ministre, par exemple, lui annoncera les progrès de l'agriculture cans les Provinces qui languissoient; & il se dira à lui-même: Un acte de ma volonté vient de faire cent mille heureux. Ses Magistrats lui apprendront qu'une de ses loix aura fauvé l'héritage de l'orphelin des mains de l'usurpateur avide; & il dira : Béni foit le Ciel! le foible en moi trouve un appui. Ses guerriers ne lui donneront pas des confolations si pures. Mais lorsqu'ils lui raconteront avec quel zele & quelle ardeur ses fideles sujets auront versé leur fang pour leur Prince & pour leur patrie, la pitié, le regret de les avoir perdus feront mèlés d'un fentiment d'amour & de reconnoissance qui mouillera ses yeux de pleurs. Enfin les vœux & les louanges du siecle heureux qui le possède, la jouisfance anticipée des bénédictions de l'avenir. tels font les plaisirs d'un Monarque. Si pour le sauver de l'ennui ce n'est pas affez, il ira.

comme les anciens Rois de Perfe, parcourir des yeux ses Provinces, distribuant des récompenses à qui fera le mieux fleurir l'agriculture & l'industrie, l'abondance & la population, & déposant ceux dont l'orgueil, l'indolence ou la dureté auront produit les maux contraires. Dans Bisance comme dans Rome, les Empereurs ont pris fur eux le foin de visiter les greniers publics; seroit-il plus indigne d'eux d'aller voir si dans les Campagnes, fous l'humble toit du laboureur, s'il y a du pain pour ses enfans? O qu'un Prince connoit bien peu ses intérêts & ses devoirs, s'il permet que l'ennui l'approche! Du reste ne croyez pas que dans le peu de momens tranquilles que son rang peut lui laisser, la majesté se resuse aux familiarités touchantes de la confiance & de l'amitié. Il aura des amis; ils lui feront goûter le charme des ames fensibles. Les gens de bien contens de peu ont dans leur vertueux commerce, une férénité riante, qui prend fa fource dans la paix de l'ame, & que le faste afficgé de besoins, le vice entoure de remors ne connoissent pas. Les devoirs de l'honnête homme en place lui laissent peu de loisir, sans doute; mais les instans en sont délicieux. Ni le reproche, ni la crainte, ni l'ambition ne les troublent; & la Cour d'un Prince avec qui l'innocence, la droiture, la vérité, le zele courageux du bien n'auront aucun piege à éviter, aucune difgrace à prévoir, aucune révolution à craindre, ne fera pas la Cour la plus brillante,

mais la plus heureuse de l'univers. Elle sera peu nombreuse, dit l'Empereur. Pourquoi, dit Bélisaire ? quelques ambitieux oisifs, quelques laches voluptueux s'en éloigneront; mais en revanche les gens utiles, les gens de bien y aborderont en foule. Je dis en foule, mon cher Tibere, & je le dis à la louange de l'humanité. Quand la vertu est honorée, elle germe dans tous les cœurs. L'estime publique est comme un foleil qui la fait éclore & pousser avec une vigueur extrème. N'en jugez pas fur l'état d'inertie & de langueur où sont les ames. Comment voulez-vous qu'un fils à qui son pere n'a jamais vanté que l'argent, qui n'a jamais entendu louer & envier que l'opulence, qui dans les villes & les campagnes n'a vu dès son enfance rien de plus méprise que l'industrie & le travail, qui sçait que les grandeurs s'abaissent, que la rigueur des loix fléchit, que les voves des honneurs s'applanissent, que les portes de la faveur s'ouvrent devant la fortune; que par elle, & par elle seule on se soustrait à la force & on l'éxerce impunément; qu'elle décore jusqu'au vice, qu'elle ennoblit jufqu'à la baffeffe, qu'elle tient lieu de talens, de lumieres & de vertus; comment voulez-vous que l'homme imbu de ces idées ne confonde pas l'honnète avec l'utile ? Mais que l'opinion change, que l'arbitre des mœurs, le Souverain donne l'éxemple; que l'éducation, l'habitude failent à l'homme un premier besoin de sa propre estime & de celle de ses semblables; qu'on accontinue fon ame à s'élancer hors d'elle-meme pour recueillir les fuffrages de son siecle & de l'avenir; que sa renommée & sa mémoire foient pour lui, après la vertu, le plus précieux de tous les biens; que le foin de cette existence morale lui rende l'honneur plus cher que la vie, & la honte plus effrayante, plus horrible que le néant; on verra combien les inclinations basses auront peu d'empire fur lui. Hé mes amis, qu'étoient les Décius, tes Regulus & les Catons, finon des hommes dont l'ame exaltée vivoit de gloire & de vertu? Mais cette institution demande des encouragemens réels. On auroit beau preferire aux peres de famille d'élever leurs enfans à la vertu, si la vertu languissoit oubliée, & si le vice, honoré seul, avoit le droit de l'insulter. Il faut donc, pour rétablir l'ordre, attacher le bien au bien, le mal au mal, l'utile au ruste & à l'honnête. Cet ordre rétabli, vous prévoyez fans peine comme les mœurs seconderoient les loix, & comme l'opinion foulageroit la force. Les espérances & les craintes, les récompenses & les peines, les jouissances & les privations; voilà les poids que la politique doit sçavoir mettre à propos dans la balance de la liberté; avec cela elle est sûre de régir à son gré le monde.

Mais je m'en tiens à ce qui nous occupe. Les mœurs faftueuses des Grands les rendent avides & injustes; des mœurs plus simples les rendroient modérés, humains, généreux; & le plus grand intérêt du vice ayant passe à la vertu, le même penchant qui les portoit vers l'un, les rameneroit tous vers l'autre.

Voilà un beau fonge, dit Juftinien! Ce n'en eft pas un, dit Bélifaire, que de prétendre mener les hommes par l'amour propre & l'intérèt. Rappellez-vous comment s'étoit formé dans la République naifânte, ce Sénat où tant de vertu, où tant d'héroifme éclatoit. C'est qu'il n'y avoit alors dans Rome rien audeflus d'une grande ame (a); c'est que l'estime publique étoit attachée aux mœurs honnétes, la vénération aux mœurs vertueuses, la gloire aux mœurs héroïques. Tels ont été dans tous les tems les grands resforts du cœur humain.

Je fçais qu'une longue habitude, & furtout celle de la tirannie, ne céde pas fans réfiftance aux motifs mêmes les plus forts. Mais pour un homme injufte & violent qui fe roidiroit contre la crainte du blâme, de la difgrace & du mépris, ... Il y. en a millé à qui ce frein, joint à l'aiguillon de la gloire, feroit fuivre le droit fentier de l'honneur & de la vertu. Je pourfuis donc, & je fuppofe d'honnètes gens à la têté des péuples. Dès lors je réponds, fur ma vie de l'obétiflance, de la fidelité, du zele de cette multitude d'hommes, qu'on n'opprimera plus, qu'on ne vexera plus, & dont les jours, la jiberté, les biens feront

<sup>(</sup>a) Dum nullum fastidiretur genus in quo eniteret virtus, crevit imperium Romanum. Titaliw. L. 4.

protégés par les loix. Dès-lors l'Empire se releve fes Membres épars se réunissent; le plan de Constantin, élevé fur le fable, acquiert des fondemens solides; & du sein de la félicité publique, je vois renaitre le courage, l'émulation, la force, l'esprit patriotique, & avec lui cet ascendant que Rome avoit sur l'univers.

Tandis que Bélifaire parloit ainfi, Justinien admiroit en filence l'enthousiasme de ce vieillard, qui oubliant son âge, sa misere; & le cruel-état où il étoit réduit, triomphoit à la feule idée de rendre fa Patrie heureuse & florissante. Il est beau, lui dit-il, de prendre un intérêt si vif à des ingrats. Mes amis, leur dit le Héros, le plus heureux jour de ma vie seroit celui où l'on me diroit: Bélifaire, on va t'ouvrir les veines, & pour prix de ton fang tes fouhaits seront accomplis.

A ces mots, fon aimable fille, Eudoxe, vint l'avertir que son souper l'attendoit. Il rentra; il fe mit à table; Eudoxe, avec une grace mêlée de modestie & de noblesse, lui fervit un plat de légumes, & prit place à côté de lui. Quoi! c'est - là votre foupé, dit l'Empereur avec confusion? Vraiment . dit Bélifaire, c'étoit le soupé de Fabrice, & Fabrice me valoit bien.

Allons nous-en, dit Justinien à Tibere. Cet

homme-là me confond.

Sa Cour espérant de le dissiper, lui avoit préparé une fete. Il ne daigna pas y affifter. A table il ne s'occupa que du foupé de Bélifaire; & en se retirant, il se dit à lui-même : il est moins malheureux que moi, car il s'est couché sans remors.

## CHAPITRE XIV.

TE ne vis plus qu'auprès de lui, dit l'Empereur à l'ibere le lendemain, en allant revoir le Héros: le calme & la férénité de fon ame se communiquent à la mienne. Mais sitôt que je m'en éloigne, ces nuages qu'il a diffipés se rassemblent, & tout s'obscurcit de nouveau. Hier je croyois voir dans fon plan le tableau de la félicité publique; à présent co n'est à mes yeux qu'un amas de difficultés. Le moyen, par exemple, qu'avec les frais immenses dont cet Empire est chargé, on puisse soulager les peuples! Le moyen de renouveller des armées que vingt ans de guerre ont anéanties, & de réduire les impôts à un tribut simple & léger! Il a tout prévu, dit Tibere, & il aura tout applani. Proposez-lui vos réflexions. Ce fut par-là qu'ils débuterent.

Je sçavois bien, dit le vicillard, après les avoir entendus, que je vous laisserois des dou-

tes; mais j'espere les dissiper.

Les dépenles de la Cour sont réduites: nous en avons banni le luxe & la faveur. Passons à la ville, & dites-moi pourquoi un peuple oisif & innombrable est à la charge de l'Etat?

0, 0.40

Le blé qu'on lui distribue (a) nourriroit vingt légious. C'est pour peupler sa ville & pour imiter Rome que Constantin a pris sur lui cette dépense ruineuse. Mais à quel titre un peuple fainéant, qui n'est plus ni Roi ni foldat, est-il à la charge publique? Le peuple Romain, tout militaire, avoit le droit d'etre nourri, meme au sein de la paix, du fruit de ses conquetes, encore ne demandoitil, dans les plus beaux jours, de sa gloire, que des terres à cultiver; & quand l'Etat lui en accordoit, vous sçavez avec quelle joye il le répandoit dans les champs. Ici que faisonsnous de cette multitude affamée qui assiege les portes du Palais (b)? Elt-ce avec elle que j'ai chassé les Huns qui ravageoient la Thrace? Qu'on n'en retienne que ce que l'industrie en peut occuper & nourrir; & que du reste on fasse d'heureuses Colonies : elles repeupleront l'Etat, & vivront du fruit de leur peine. L'agriculture est la mere de la milice; & ce n'est pas au sein d'une oisive indigence que s'élevent de bons foldats.

(b) Et quem panis alit gradibus dispensus ab altis.
Prud. L. 1. In Symm.
Panes Palatini hilihres. La liura des Fonning. f.i.

Panes Palatini bilibres. La livre des Romains, fuifoit dix onces de la notre. Bulling. De Trib. ac Vectig. Pop. R.

<sup>(</sup>a) acoco boiffeaux par jour. Le boiffeau, mo, dius, d'un pied quarré, fur quatre pouces de hauteur. Le pied romain de 10 de nos pouces. Le foldat n'ayant que 5 boiffeaux par mois, ou le fixieme d'un boiffeau par jour; 40000 boiffeaux devoient nourrir 240000 hommes.

Toutes les loix simplifiées, & fur-tout celle du Tribut, la milice Palatine tombe d'ellemème par fa propre inutilité; & vous sçavede quels frais immenses (a) nous sommes

par-là foulagés.

La dépense la plus effrayante qui nous refte, est celle des troupes. Mais elle le réduit aux seules Légions. Les Colonies de Vérégnas établies sur les frontieres vivent de leur travail; & leur immunités (b) leur tiennent lieu de folde. Ces Colonies, le chef-d'œpuve du génie de Constantin, ne sont pas éteintes encore; & pour les voir revivre; an n'a qu'à le vouloir: tant de braves foldars, que vous laissez languir dans la misere & l'ossiveté; ne demandent pas mieux que d'aller cultiver & garder leur champ de vistoire. Il ea est de même des Troupes répandues aux bords des steuves (c): ces bords qu'elles tendent fertiles, nourrissent leurs cultivateurs.

Des essains de Barbares se présentent en foule (d) pour être admis dans nos Provin-

(a) Voy. M. l'Abbé Garnier, de l'orig. du Gou-

<sup>(</sup>b) Jam nunc munificentià meà (Conflantini) omnibus veteranis id este concessim perspicuem sei, ne quis illorum ullo muner civili, neque operibus publicis conveniatur...... Vacantes terras accipiant, casque perpetuò habeant inumunes. Cod. Theod. L. 7. T. 20.

<sup>(</sup>c) On les appelloit ripenfes. Alexandre-Sévére les avoit établies. Voy. Lamprid. in Alexand.

<sup>(</sup>d) Ceux-ci s'appelloient Laeti, & les terres qu'on leur donnoit à cultiver, terres lactiques.

ces. On les y a reçus quelquefois avec trop peu de précaution (a); mais le danger n'elt que dans le nombre. Qu'on les difperfe, & qu'on leur donne des terres vagues & incultes: vous n'en avez que trop, hélas! (b) un gouvernement doux & ferme en fera des fuiets fideles & des foldats difciplinés.

Il n'y a donc plus que les Légions qui foient à la folde du Prince, & le feul tribut de l'Egypte, de l'Afrique & de la Sicile en noutriroit trois fois autant que l'Empire en a jamais eu (c). Ce n'est donc pas sur elles que doit porter l'épargne; & ce n'est pas de leur entretien (d), mais de leur rétablissement que l'Etat doit s'inquieter. Il fut un tems, où l'honneur d'y être admis étoit réfervé aux Citoyens (e), & où l'élite de la jeunesse fe disputoit cet avantage. Ce tems n'est plus; il faut le ramener. Et que ne

(a) Comme les Goths fous l'Empereur Valens.
 (b) Celles du Fife étoient immenfes: la peine de la plupart des crimes étant la confifcation des biens.
 Voy, Garn. de l'orig. du Gotto. Fr.

(c) La Sicile donnoit pour tribut aux Romains, 7200000 boisseaux de bled, l'Egypte 21600000, l'Afrique 43200000. A fix hommes par boisseau, il y

avoit de quoi nourrir 1200000 hommes.

(d) La paye du foldat étoit, par mois, de 400 affes, valans 25 deniers d'argent, qui valoient un denier d'or, nummus aureus. L'affe étoit une once de cuivre, plus foible d'un fixieme que la nôtre; le denier d'argent pefoit un gros, & l'aureus 140 grains (e) Et à ceux des Provinces qui avoient droit de

(e) Et à ceux des Provinces qui avoient droit de Cité à Rome.

fait-on pas des hommes avec de l'honneur

& du pain!

Les hommes ne font plus les mêmes, dit l'Empereur. Kien n'est changé, dit Bélisaire, que l'opinion souveraine des mœurs; & il ne faut que l'ame d'un seul, que son génie & son exemple pour entrainer tous les esprits. De mille traits qui me le prouvent, en voici un que je crois digne des plus beaux jours de la République, & qui fait voir que dans tous les tems les hommes valent ce qu'on les fait valoir.

Rome étoit prise par Totila. Un de nos vaillans Capitaines, Paul, à la tête d'un petit nombre d'hommes, s'etoit échappé de la ville . & retranché fur une éminence où l'ennemi l'enveloppoit. On ne doutoit pas que la faim ne l'obligeat de se rendre; & en effet, il manquoit de tout. Réduit à cette extrèmité, il s'adresse à sa Troupe: "Mes amis, " leur dit-il, il faut mourir ou être esclaves. " Vous n'hésiterez pas, sans doute; mais ce " n'est pas tout de mourir, il faut mourir " en braves gens. Il n'appartient qu'à des lâ-" ches de se laisser consumer par la faim, 1& " de fecher en attendant une mort doulou-, reuse & lente. Nous qui, élevés dans les , combats, scavons nous servir de nos armes, " cherchons un trépas glorieux : mourons, , mais non pas fans vengeance, mourons " couverts du fang de nos ennemis; qu'au " lieu d'un fourire infultant, notre mort leur " cause des larmes. Que nous serviroit de " nous deshonorer pour vivre encore quel-" ques années, pui/qu'auffi.bien dans peu il " nous faudroit mourir? La gloire peut éten-" dre les bornes de la vie; la nature ne le peut pas.

, il dit. Le Soldat lui répond qu'il est réfolu à le suivre. Ils marchent; l'ennemi juge à leur contenance qu'ils viennent l'attaquer, avec le courage du desespoir; & fans les attendre, il leur fait offrir le salut & la

liberté (a).

Je crois connoitre, mes amis, deux cens mille hommes dans l'Empire, capables d'en faire autant . s'ils avoient un Paul à leur tête : & de ces dignes chefs vous en avez encore: la victoire vous les a nommés. Ne croyez donc pas que tout soit perdu avec de pareilles reflources. Ignorez-vous à quel point la profpérité, l'abondance, la population peuvent multiplier les forces d'un Etat? Rappellezvous seulement ce qu'étoient autrefois, je ne dis pas les Gaules, que nous avons perdues & lachement abandonnées (b); mais l'Espagne, la Gréce, l'Italie; la République de Carthage, & tous ces Royaumes d'Asie, depuis le Nil jusqu'au fond de l'Euxin. Souvenez vous que Romulus, qui n'avoit d'abord

<sup>(</sup>a) Leonard. Aretin. De Bell. Ital, Adversus Gothor. L. 5.

<sup>(</sup>b) Les Empereurs, pour délivrer Rome & l'Îta-lie du joug des Goths, leur avoient cédé les plus belles Provinces de la Gaule. Fatate et ferritus noftra pretium fecuritatis alienae. Sidon. Apollin. L. 7. Ep. 7.

qu'une Légion (a), laiss en mourant quarante-sept mille Citoyens sous les armes; &
jugez de ce que peut le Regne d'un homme,
habile, actif & vigilant. L'Etat est ruiné,
dit-on. Quoi, l'Hespérie & la Sicile, l'Elpagne, la Libie & l'Egypte, la Béotie & la
Macédoine, & ces belles plaines d'Asse qui
faisoient la richeste de Darius & d'Alexandre,
sont-elles devenues tériles? Elles manquent
d'hommes! Ah! quils y soient heureux, ils y
viendront en soule; & pour-lors, mes amis,
j'oferai propéer le valte plan que je médite, &
qui seul rendroit cet Empire plus puissant qu'il
ne sur jamais. Quel est-il donc ce plan, demanda l'Empereur? Le voici, reprit Bélistire.

La guerre, comme nous la faisons, excéde les armées par de trop longues marches & par des travaux excessifs. Elle donne à nos ennemis le tems de nous surprendre par des incursions soudaines, que de lignes de Vétérans & de Soldats cultivateurs, dont on a bordé nos limites, n'ont pas la force de soutenir; & avant que les légions aient volé au point de l'attaque, l'épouvante, la désolation, le ravare on tait de rapides proprès (b). Pour

(a) La légion n'étoit alors que de 3000 hommes de pied & de 300 hommes de cheval. Voy. Denis d'Halic. & Plutarque, vie de Romulus.

(b) Sous Augufte, les marches ou frontieres n'étoient qu'au nombre de neuf. Il y avoir établi les légions à poîte fixe. Mais le nombre des Provinces qu'il falloit garder s'étant accrú, les légions n'y pouvoient plus fuffire; & Constantin, en les retirant opposer à ces torrens une digue toujours présente, -je demanderois qu'on rendit tout cet Empire militaire: ensorte que tout homme libre seroit Soldat, mais seulement pour la désense du pays. Ainsi chaque Présecture composeroit une armée, dont les Cités formeroient les cohortes, les Provinces les legions, avec des points de ralliement, où le Soldat, au son de la trompette, se rangeroit sous les Drapeaux.

Ces troupes auroient l'avantage d'ètre attachées à leur pays natal, qu'elles cultiveroient, qu'elles feroient fleurir, qu'elles peupleroient elles-mêmes. Et vous prévoyez avec quelle ardeur elles défendroient leurs foyers (a).

Dans un vafte Empire, rien de plus difficile à établir que l'opinion de la cause commune. Des peuples s'éparés par les mers s'intéressent peu l'un & l'autre. Le midi ne prend aucune part aux dangers qui menacent le nord. Le Dalmate, l'Illyrien ne sçait pas pourquoi on le fait passer en Asie: il lui est égal que le Tigre coule sous nos loix, ou sous les loix du Perse. La dicipline le retient, l'espoir du butin l'encourage; mais la résexion, la fatigue, l'ennui, le premier mouvement d'impatience ou de frayeur lui fait abandonner

dans l'intérieur des Provinces, y avoit foiblement fuppléé par des lignes de Vétérans.

(a) La terre donne à ses Laboureurs le courage de la désendre: elle met ses fruits, comme un prix, au milieu du jeu, pour le vainqueur. Xenoh, Traité du ménage. une cause qui n'est pas la sienne. Au lieu que dans mon plan, la Patrie n'est plus un nom vague, une chimére pour le Soldat; c'est un objet présent & cher, auquel chacun est attaché par tous les nœuds de la nature. " Ci-, toyens, pourroit-on leur dire, en les me-" nant à l'ennemi, c'est le champ qui vous " a nourris, c'est le toit qui vous a vus " naitre, c'est le tombeau de vos peres, le berceau de vos enfans, le lit de vos fem-" mes que vous défendez ". Voilà des intérets sensibles & puissans. Ils ont fait plus de Héros que l'amour même de la gloire. Jugez de leur effet fur des ames accoutumées dès l'enfance aux rigueurs de la discipline & à l'image des combats.

Rion ne me plait tant, je l'avoue, que le tableau de cette jeunesse laborieusse & guerriere, répandue autour des drapeaux dans les Villes & les campagnes, préservée par le travail des vices de l'oisveté, endurcie par l'habitude à des exercices pénibles, utile à l'ombre de la paix, & toute prête à courir aux armes au premier signal de la guerre. Parmices troupes; la désertion seroit un crime contre nature (a); tout ce qu'il y a de plus sacré au monde répondroit de leur courage & de leur fdésité. L'Etat n'en auroit pas moins ses ségions Impériales, qui, comme autant de sotteresses mouvantes, se porteroient d'un poste à l'autre, où le danger les appel-

<sup>(</sup>a) Communis utilitatis derelifio contra naturameft. Cic. Off. 3.

leroit. L'esprit militaire établi, & l'émulation donnée, ce feroit à qui mériteroit le miéux de pailer dans ces Corps illultres; & au lieu de ces levées fuites à la hate, que la faveur, la collusion, la fraude ou la négligence font accepter sans examen (a), nous aurions l'élite du peuple. Alors quelle comparaison des forces de l'Empire, avec ce qu'il en eut jamais, dans ses tems même les plus heureux (b)? Et quels peuples du midi ou du nord oferoient venir nous troubler, nous qui les avons repoussés tant de sois avec des troupes sans discipline, presque sans armes & sans pain?

Et qui vous répond, lui dit Justinien, que dans un Empire tout militaire les peuples féront bien soumis? Qui m'en répond? leur intérét, dit le vicillard, la bonté de vos loix, l'équité d'un gouvernement moderé, vigilant & fage. Oubliez-vous que j'ai demandé que les peuples fusent heureux? Non, dit Justinien; mais je les crois amis des nouveautés, enclins au changement, inquiets, remuans, crédules pour le premier audacieux qui leur promet un sort plus doux. Vous voyez le peuple, dit Bélifaire, dans l'état présent, dans l'état

(b) Sous Auguste 23 Leg., sous Tibere 25, sous Adrien 30., sous Galba 372000 hommes, moitié

troupes Rom., moitié Auxil.

<sup>(</sup>a) Hinc tot ubique ab hoshibus illatae clades, alm longa pax militem incurioshix legit; dum posfessoribus indicti tyrones per grutiam aut dissimulationem probamtar Veget. L. 1. Ch. 7.

de foufrance, & tel qu'on le voyoit à Rome (a) lorfqu'il y étoit malheureux. Mais croyez que les hommes sçavent ce qui leur manque, & ce qui leur est dù; qu'ils ne seroient point insensibles au soin qu'un Prince bienfaisant prendroit de foulager leurs peines, & que l'amour qu'il leur témoigneroit seroit payé par leur amour. Qu'il effaye d'etre envers eux juste, sensible, secourable; qu'il n'employe à regner sous lui que des gens dignes de le seconder; qu'il veille en pere sur ses enfans; je lui réponds qu'ils feront dociles. Et par quel prestige voulez-vous que quelques mécontens, quelques féditieux fatient d'un peuple fortuné un peuple parjure & rebelle ? C'est au Prince qui laisse gémir ses sujets dans l'oppression, à craindre qu'ils ne l'abandonnent; mais celui qu'on scait occupé du repos & du bonheur des siens, n'a point d'usurpateurs à craindre. Est-ce en entendant célébrer ses vertus, publier ses bienfaits, qu'on osera troubler son regne? Est-ce dans les campagnes où regneront l'aifance, le calme & la liberté; dans les Villes où l'industrie & la fortune des Citoyens, leur état, leurs droits & leur vie seront fous la garde des loix; dans les familles où l'innocence, l'honneur, la paix, la fainteté des nœuds de l'hymen & de la nature

<sup>(</sup>a) Hi mores vulgi: odisse praesentia, praeserita celebrare... Ingenio mobili, (plebem) seditiosam, discordiosam, cupidam rerum novarum, quieti & otio adversam. Sallust.

auront un afyle facré; est-ce là, dis-je, que les rebelles iront chercher des partifans? Non, si l'empire de la justice n'est pas inébranlable, rien ne l'est fur la terre. Je fuppose avec vous cependant qu'il y ait du risque & de l'audace à rendre ses sujets puissans, pour les rendre heureux & tranquilles; c'est cette audace que j'aurois, dût-elle entrainer maruine; & je leur dirois hautement: Je vous mets à tous les armes à la main, pour me servir si je suis juste & pour me résister si je ne le fuis pas. Vous me trouvez bien téméraire! Mais je me croirois bien prudent, de m'affurer ainfi à moi - même & aux miens un frein contre nos passions, & sur-tout une digue contre celles des autres! Avec ma couronne, & au-deffus d'elle, je transmettrois à mes successeurs la nécessité d'etre justes; & ce seroit pour ma mémoire le monument le plus glorieux qu'un Monarque eut jamais laissé. Je sçais, mes amis, que la vertu n'a pas besoin du frein de la crainte; mais quel homme est sur d'etre vertueux à tous les instans de sa vie ? Un Prince est au-dessus des loix: vos loix le disent (a), & cela doit être; mais ce seroit la premiere chose que j'oublierois en montant fur le trône; & malheur au flatteur infame qui m'en feroit fouvenir. Adieu, mes amis. C'est un travail pénible que de changer la face d'un Empire. Il est tems de nous reposer. Cependant il me reste encore à vous parler d'une calamité qui m'afflige

(a) Princeps legibus folutus eft. Pandec. L. 1. T. 1.

m'afflige sensiblement, & à laquelle je veux demain intéresser mon cher Tibere.

Il a fans doute de grandes vues, dit l'Empereur en s'en allant. Mais si l'exécution en est possible, ce n'est que pour un jeune Prince qui portera sur le trône un esprit mâle, une ame droite, du courage & de la vertu. Encore, hélas, aura-t-il besoin d'un long regne, pour achever cette grande révolution. Je ne scais, dit Tibere, mais il me semble avoir vu dans le projet de ce Héros bien des choses qui ne demandent qu'un seul acte d'une volonté forme; & si le reste veut du tems; ce tems, du moins n'est pas si éloigné, qu'on ne puisse à tout âge espérer d'y atteindre. Mon cher Tibere, lui dit l'Empereur, vous voyez les difficultés avec les yeux de la jeunesse. Votre activité les franchit; mais ma foiblesse s'en effraie. Si l'on veut faire de grandes choses, ajouta-t-il en gémissant, il faut s'v prendre de bonne heure. Il n'est pas tems de commencer à vivre, quand on n'a plus besoin que de sçavoir mourir. Je veux pourtant revoir encore cet homme juste. Il m'afflige; mais j'aime mieux aller m'affliger avec lui, que de participer à la joie insultante de tous ces hommes froids & durs dont je me vois environné.

## CHAPITRE XV.

E jour suivant l'Empereur & Tibere étant arrivé, à l'heure accoutumée, trouverent le Héros atsis dans son jardin, à l'aspect du foleil couchant. Il ne m'éclaire plus, mais il m'échauffe encore, leur dit-il d'un air ferein; & j'adore en lui la magnificence & la bonté de celui qui l'a fait. Que j'aime à voir, dit Justinien, ces sentimens dans un Héros? c'est le triomphe de la Religion. Son triomphe, dit Bélisaire, c'est de consoler l'homme dans le malheur, c'est de mêler une douceur céleste aux amertumes de la vie. Et qui l'éprouve mieux que moi? Accablé de vieillesse privé de la vue, sans amis, seul avec moi-même, & n'ayant devant moi que la caducité, la douleur & la tombe, qui m'ôteroit l'idée du ciel me réduiroit peut-être au désespoir. L'homme de bien est avec Dieu ; il est affuré que Dieu l'aime (a): voilà ce qui le remplit de force & de joie au milieu des afflictions. Je me fouviens que dans des momens de détreffe, ou tout m'abandonnoit. où tout conjuroit ma ruine, je me disois, Courage, Bélisaire, tu es sans reproche, & Dieu te voit. Cette pensée me dilatoit le cœur que la tristesse avoit serré, elle rendoit la vie

<sup>(</sup>a) Nulla fine Deo mens bona est. Senec. Inter bonos viros ac Deum amicitia est, conciliante virtute. Idem.

& la force à mon ame. Je me parle de même encore; & quand ma fille est avec moi, qu'eller s'afflige, & que je fens fes larmes baigner mon visage; Hé bien, lui dis-je, as-tu peur que celui qui nous a créés, ne nous délaisse & ne nous oublie? Ton cour est pur, senfible, honnète; ton pere n'est pas plus méchant que toi; comment veux-tu que la bonté même n'ait pas soin des bonnes gens? Laisse, ma fille; laisse venir le moment où celui qui d'un fouffle a produit mon ame, l'enveloppera, dans fon fein; & nous verrons si les méchans v viendront troubler mon repos. Ma fille, que ce langage éclaire & persuade, pleure en m'écoutant; mais ce font de plus douces larmes; & peu à peu je l'accoutume à regarder la vie comme un petit voyage, où l'on est dans la barque affez mal à fon aife, mais dont le port fera délicieux.

Vous vous faites, dit l'Empereur, une religion en effet bien douce? Et c'eft la bonne, reprit Béilfaire. Ne voulez-vous pas que je me repréfente le Dieu que je dois adorer, comme un tyran trifte & farouche qui ne demande qu'à punir? Je fçais bien que lorfque des hommes jaloux, fuperbes, mélancoliques nous l'annoncent. ils le font colére & violent comme eux; mais ils ont beau lui attribuer leurs viccs; je tâche moi, de ne voir en lui que ce que je dois imiter. Si je me trompe, au moins fuis-je affuré que mon erreur est innocente. Dieu m'a créé foible, il fera indulgent; il fçait bien que je n'ai ni la folie ni la malice de vouloir l'offenser : c'est une rage impuissante & absurde que je ne conçois même pas. Je lui fuis plus fidéle encore, & plus dévoué mille fois que je ne le fus jamais à l'Empereur; & je suis bien fur que l'Empereur, qui n'est qu'un homme, ne m'eut jamais fait aucun mal, s'il avoit pû lire comme lui dans mon cœur.

Hélas! Ce Dieu, reprit Justinien; n'en est pas moins un Dieu terrible. Terrible aux méchans, je le crois, dit Bélisaire; mais je suis bon : & autant l'ame d'un scélérat est incompatible avec cette divine essence, autant je me plais à penfer que l'ame du juste lui est analogue. Et qui de nous est juste, dit l'Empereur? Celui qui fait de son mieux pour l'etre. dit Bélifaire: car la droiture est dans la volonté.

Je ne m'étonne pas, dit le jeune Tibere, si votre pensée aime à s'élever jusqu'à lui: vous le voyez si favorable! Hélas, dit le vieillard, je fens bien qu'en m'efforçant de le concevoir, je fatigue en vain ma foible intelligence à réunir tout ce que je sçais de meilleur & de plus beau, & qu'il n'en réfulte jamais qu'une idée très-imparfaite. Mais que voulezvous que fasse un homme qui tâche de connoitre un Dieu? Si cet Etre incompréhensible fe plait à quelque chose; c'est à l'amour de ses enfans; & ce qui me le peint sous les traits les plus doux, est ce que je faisis le plus avidement, pour en composer son image.

Ce n'est pas affez, dit l'Empereur, de se le peindre bienfaifant, il faut ajouter qu'il est

juste. C'est la même chose, dit le vieillard: se plaire au bien, hair le mal, récompenser l'un, punir l'autre, c'est être bon: je m'en tiens-là. N'avez-vous jamais, comme moi, assisté en idée au lever de Titus, de Trajan, & des Antonins? C'est une de mes reveries les plus fréquentes & les plus délicieuses. Je crois être au milieu de cette Cour, toute composée de vrais amis du Prince; je le vois fourire avec bonté à cette foule d'honnêtes gens, répandre fur eux les rayons de sa gloire, se communiquer à eux avec une majesté pleine de douceur, & remplir leur ame de cette joie pure, qu'il ressent lui-même en faifant des heureux. Hé bien, la Cour de celui qui m'attend sera infiniment plus auguste & plus belle. Elle sera composée de ces Titus, de ces Trajans, de ces Antonins, qui ont fait les délices du monde. C'est avec eux & tous les gens de bien, de tous les païs & de tous les âges, que le pauvre aveugle Bélisaire se trouvera devant le trône du Dieu juste & bon. Et les méchans, lui dit Tibere, qu'en faite-vous ? - Ils ne feront point là. J'efpere y voir, ajouta-t-il, l'auguste & malheureux vieillard, qui m'a privé de la lumiere : car il a fait du bien, & il l'a fait par goût; & s'il a fait du mal, il l'a fait par surprise. Il sera bien aise, je crois, de me retrouver mes deux yeux! En parlant ainfi, son visage étoit rayonnant de joie; & l'Empereur fondoit en larmes, penché fur le fein de Tibere.

Mais bientôt l'attendrissement faisant place

à la réflexion, vous espérez trouver, dit-il à Bélifaire, les Héros Payens dans le Ciel (a)! Y pensez-vous? Ecoutez, mon voisin, dit Bélisaire: vous n'avez pas envie d'affliger ma vieillesse? Je suis un pauvre homme, qui n'ai d'autre consolation que l'avenir que je me fais. Si c'est une illusion, laissez-la moi : elle me fait du bien; & Dieu n'en est point offense, car je l'en aime davantage. Je ne puis me résoudre à croire qu'entre mon ame & celle d'Aristide, de Marc-Auréle & de Caton, il y ait un éternel abime; & si je le croyois, je sens que j'en aimerois moins l'Etre excellent qui nous a faits.

Jeune homme, dit l'Empereur à Tibere, en honorant dans ce Héros cet enthousiasme généreux, n'allez pas le prendre pour guide. Bélisaire ne s'est jamais piqué d'etre profond dans ces matieres. Profond! hélas! & qui peut l'être, dit le vieillard? Ouel homme affez audacieux peut dire avoir fondé les décrets éternels? Mais Dieu nous a donné deux guides, qui doivent être d'accord ensemble, la lumiere de la foi & celle du fentiment. Ce qu'un sentiment naturel & irrésistible nous affure, la foi ne peut le défavouer. La révélation n'est que le supplément de la conscience : c'est la même voix qui se fait entendre du haut

<sup>(</sup>a) Les Peres de l'Eglise ont décidé que Dieu feroit un miracle, plutôt que de laisser mourir hors de la voie du falut, celui qui auroit fidélement fuivi la loi naturelle. Mais on sçait que Justinien étoit fanatique & perfécuteur.

du Ciel & du fond de mon ame. Il n'est pas possible qu'elle se démente, & si d'un côté je l'entends me dire que l'homme juste & bienfaisant est cher à la divinité, de l'autre elle ne me dit pas qu'il est l'objet de ses vengeances. Et qui vous répond, dit l'Empereur, que cette voix qui parle à votre cœur foit une révélation secrete? Si elle ne l'est pas. Dieu me trompe, dit Bélisaire, & tout est perdu. C'est elle qui m'annonce un Dieu, elle qui m'en prescrit le culte, elle qui me dicte sa loi. Auroit-il donné l'ascendant irréfiftible de l'évidence à ce qui ne feroit qu'une erreur? O, qui que vous foyez, laissez-moi ma conscience: elle est mon guide & mon foutien. Sans elle je ne connois plus le vrai, le juste ni l'honnète; le mensonge & la vérité, le bien & le mal se confondent; je ne sçais plus si j'ai fait mon devoir; je ne sçais plus s'il y a des devoirs: c'est alors que je fuis aveugle; & ceux qui m'ont privé de la clarté du jour, ont été moins barbares que ne feroit celui qui obscurciroit en moi cette lumiere intime.

Que vous fait-elle donc voir si clairement, reprit Justinien, cette lueur foible & trompeuse? Qu'une religion qui m'anuonce un Dieu propice & bienfaisant, est la vraie, dit Bélisiaire, & que tout ce qui répugue à l'idée & au sentiment que j'en ai conçu, n'est pas de cette religion. Vous l'avouerai-je? Ce qui m'y attache, c'est qu'elle me rendt meilleur & plus humain. S'il falloit qu'elle me rendt

K 4

farouche, dur, impitoyable, je l'abandonnerois, & je dirois à Dieu : Dans l'alternative fatale d'être incrédule ou méchant, je fais le choix qui t'offense le moins. Heureusement elle est selon mon cour. Aimer Dieu, aimer ses semblables: quoi de plus simple & de plus naturel! Vouloir du bien à qui nous fait du mal : quoi de plus grand, de plus fublime! Ne voir dans les afflictions que les épreuves de la vertu : quoi de plus confolant pour l'homme! Après cela qu'on me propose des misteres inconcevables; je m'y soumets, & je plains ceux dont la raison est moins éclairée ou moins docile que la mienne. Mais j'espere pour eux en la bonté d'un Pere dont tous les hommes sont les enfans. & en la clémence d'un Juge qui peut faire grace à l'erreur.

Par-là, reprit Juftinien, vous allez fauver bien du monde! Est-il besoin, dit Bélifaire, qu'il y ait tant de réprouvés? Je sens comme vous, dit l'Empereur, qu'il est plus doux d'aimer son Dieu que de le craindre; mais toute la nature atteste se vengeances, & la zigueur de ses décrets. Moi, dit Bélisaire, je suis certain qu'il ne punit qu'autant qu'il ne peut pardonner, que le mal ne vient point de lui, & qu'il a fait au monde tout le bien qu'il a pu (a). Telle est ma religion. Qu'on

<sup>(</sup>a) On attribue ici à Bélisaire l'opinion des Stosciens, adoptée par Leibnitz & par tous les Optimistes. Bonur est (Deur): bono nulla cujusquam

la propose à tous les peuples, & qu'on demande si elle n'est pas digne de vénération & d'amour; toutes les voix de la nature vont s'élever en sa faveur. Mais si la violence & la cruauté lui mettent la flamme & le fer à la main, si les Princes qui la professent, faifant de ce monde un enfer, tourmentent, au nom d'un Dieu de paix, ceux qu'ils devroient aimer & plaindre, on croira de deux choses l'une, ou que leur religion est barbare comme eux, ou qu'ils ne sont pas dignes d'elle.

Vous élevez-là, dit Justinen, une question bien sérieuse! Il ne s'agit pas de moins que de sçavoir si un Prince a le droit d'exiger dans ses Etats l'unité de dogme & de culte. Car s'il a ce droit, il ne peut l'exercer sur des rebelles obstinés que par la force & les châtimens.

. Comme je suis de bonne foi , dit Bélisaire, je conviens d'abord que tout ce qui peut influer fur les mœurs & intéresser l'ordre public, est du ressort du Souverain, non pas comme Juge de la vérité & de l'erreur, mais comme Juge du bien ou du mal qui en réfulte; car le premier principe de toute croyance est que Dieu est ami de l'ordre, & qu'il

boni invidia est: fecit itaque quam optimum potuit. Senec. Epistol. L. 15. Quidquid nobis negatum est, dari non potuit. Idem. De Benesiciis. L. 2. C. 28. Magna accepimus; majora non cepimus. Ibid. C. 29.

Deum sine consilio agentem ne cogitare quidem facile est; quae autem fuisset causa propter quam malè milii confultum fuiffet? Marc Anton. L. 6.

n'autorise rien de ce qui peut le troubler. Hé bien, dit l'Empereur, doutez-vous que les mœurs publiques n'avent des rapports intimes & nécessaires avec la croyance? Je reconnois, dit Bélisaire, qu'il y a des vérités qui intéressent les mœurs; mais observez que . Dieu en a fait des vérités de sentiment, dont aucun homme sense ne doute. Au lieu que les vérités mistérieuses, & qui ont besoin d'etre révélées, ne tiennent point à la morale. Examinez-les bien : Dieu les a détachées de la chaîne de nos devoirs, afin que, fans la révélation, il y eut par-tout d'honnêtes gens. Or, si la Providence a rendu indépendans de ces vérités fublimes l'ordre de la focieté, l'état des hommes, le destin des Empires, les bons & les mauvais fuccès des choles d'ici bas; pourquoi les Souverains ne fontils pas comme elle ? Qu'ils examinent de bonne foi, si en croyant ou ne croyant pas tel ou tel point de doctrine, on en sera mieux ou plus mal, meilleur ou moins bon citoven, & fujet plus ou moins fidele. Get examen fera leur regle; & vous voyez par-là de combien de disputes je les dispense de se mêler.

Je vois, dit l'Empereur, que vous ne leur lairiez que le foin de ce qui intéreffe les hommes; mais y a-t-il pour eux de devoir plus faint que d'être les ministres des volontés du Ciel? Ah! qu'ils foient les ministres de sa bonté, s'écria Bélisaire; & qu'ils laissent aux démons l'infernal emploi de ministres de ses vengeances. Il est dans l'ordre de la bonté,

dit l'Empereur, de vouloir que l'homme s'éclaire & que la vérité triomphe. Elle triomphera, dit Bélifaire; mais vos armes ne font pas les siennes. Ne voyez - vous pas qu'en donnant à la vérité le droit du glaive, vous le donnez à l'erreur ? que pour l'exercer il fuffira d'avoir l'autorité en main ? & que la perfécution changera d'étendards & de victimes, au gré de l'opinion du plus fort ? Ainti Anastase a persecuté ceux que Justinien protége; & les enfans de ceux qu'on égorgeoit alors, égorgent à leur tour la postérité de leurs perfécuteurs. Voilà deux Princes qui ont cru plaire à Dieu, en faisant massacrer les hommes; hé bien! lequel des deux est sur que le fang qu'il a fait couler est agréable à l'Eternel? Dans les espaces immenses de l'erreur, la vérité n'est qu'un point. Qui l'a saisi ce point unique? Chacun prétend que c'est lui; mais fur quelle preuve? Et l'évidence même le met-elle en droit d'exiger, d'exiger le fer à la main, qu'un autre en foit perfuadé? La persuasion vient du ciel ou des hommes. Si elle vient du ciel, elle a par elle-même un ascendant victorieux; si elle vient des . hommes, elle n'a que les droits de la raisen fur la raison. Chaque homme répond de son ame. C'est donc à lui, & à lui seul, à se décider fur un choix, d'où dépend à jamais fa perte ou son salut. Vous voulez m'obliger à penser comme vous! Et si vous vous trompez, voyez ce qui m'en coûte. Vous-même, dont l'erreur pouvoit être innocente, serezvous innocent de m'avoir égaré? Hélas! à quoi pense un mortel de donner pour loi sa croyance? Mille autres, d'auffi bonne foi, ont été féduits & trompés. Mais quand il feroit infaillible, est-ce un devoir pour moi de le supposer tel? S'il croit parce que Dieu l'éclaire, qu'il lui demande de m'éclairer. Mais s'il croit sur la foi des hommes, quel garant pour lui & pour moi! Le seul point sur lequel tous les partis s'accordent, c'est qu'aucun d'eux ne comprend rien à ce qu'ils ofent décider; & vous voulez me faire un crime de douter de ce qu'ils décident! Laissez descendre la foi du ciel, elle fera des profélites; mais avec des édits, on ne fera jamais que des rebelles, ou des fripons. Les braves gens feront martyrs; les lâches feront hipocrites; les fanatiques de tous les partis seront des tigres déchainés. Voyez ce fage Roi des Goths, ce Théodoric dont le regne ne le céda que vers fa fin au regne de nos meilleurs Princes. Il étoit Arien; mais bien loin d'exiger qu'on adoptat ses sentimens, il punissoit de mort dans ses favoris cette complaifance infame & facrilege. " Comment ne , me trahiriez-vous pas, disoit-il, moi qui ne fuis qu'un homme, puisque vous tra-, hissez pour moi celui que vos peres ont " adoré"? L'Empereur Constance pensoit de même. Il ne fit jamais un crime à ses sujets d'etre fideles à leur croyance; il en faisoit un à ses Courtisans d'abjurer la leur pour lui plaire, & de trahir leur ame pour gagner fa

faveur. O plût au ciel que Justinien eut renoncé comme eux au droit d'asservir la pensée! Il s'est laisse engager dans des querelles interminables; elles lui ont couté plus de veilles que ses plus utiles travaux. Qu'ontelles produit? des séditions, des révoltes & des massacres. Elles ont troublé son repos, & le repos de ses Etats.

Le repos des Etats, reprit l'Empereur, dépend de l'union des esprits. C'est une maxime équivoque, dit Bélisaire, & dont on abuse souvent. Les esprits ne sont jamais plus unis, que lorsque chacun est libre de penser comme bon lui semble. Scavez-vous ce qui fait que l'opinion est jalouse, tirannique & intolérante? c'est l'importance que les Souverains ont le malheur d'y attacher; c'est la faveur qu'ils accordent à une secte, au préjudice & à l'exclusion de toutes les sectes rivales. Personne ne veut être avili, rebuté, privé des droits de Citoyen & de Sujet fidéle ; & toutes les fois que dans un Etat on fera deux classes d'hommes, dont l'une écartera l'autre des avantages de la focieté, quel que foit le motif de l'exhérédation, la classe profcrite regardera la Patrie comme sa marátre. Le plus frivole objet devient grave, dès qu'il influe sérieusement sur l'état des Citoyens. Et croyez que cette influence est ce qui anime les partis. Qu'on attache le même intérêt à une dispute élevée sur le nombre de grains de fable de la mer; on verra naître les mèmes haines. Le fanatisme n'est le plus souvent (a) que l'envie, la cupidité, l'orgueil, l'ambition, la haine, la vengeance qui s'exercent au nom du ciel; & voilà de quels Dieux un Souverain crédule & violent se rend l'implacable Minithre. Qu'il n'y ait plus rien à gagner sur la terre à se débattre pour le ciel; que le zele de la vérité ne soit plus un moyen de perdre son rival ou son ennemi, de s'élever sur leurs débris, de s'enrichir de leurs dépouilles, d'obtenir une présérence à laquelle ils pouvoient prétendre; tous les esprits se calmeront, toutes les sectes seront tranquilles.

Et la cause de Dieu sera abandonnée, dit

Justinien.

Dieu n'a pas besoin de vous pour soutenir fa cause, dit Bélisaire. Est-ce en vertu de vos édits que le soloil se leve, & que les étoiles brillent au ciel? La vérité luit de sa propre lumiere; & on n'éclaire pas les esprits avec la stamme des buchers. Dieu remet aux Princes le soin de juger les actions des hommes; mais is se réferve à lui seul le droit de juger les pensées; & la preuve que la vérité ne les a pas pris pour arbitres, c'est qu'il n'en est aucun qui soit exempt d'erreur.

Si la liberté de penser est sans frein, dit l'Empereur, la liberté d'agir sera bientôt de même.

<sup>(</sup>a) Privatae causae pietatis aguntur obtentu, & cupiditatum quijiue suarum religionem habet velut pedisequam. (Le Pape Leon à l'Empereur Theodole).

Point du tout, reprit Bélisaire : c'est-là que l'homme rentre sous l'empire des loix; & plus cet empire se renfermera dans ses limites naturelles, moins il aura besoin de force pour maintenir l'ordre & la paix. La Justice est le point d'appui de l'autorité; & celle-ci n'est chancellante que lorsqu'elle est hors de fa bafe. Comment voulez - vous accoutumer les hommes à voir un homme s'ériger en Dieu, & commander, les armes à la main, de croire ce qu'il croit, de penser comme il pense? Demandez à vos Généraux si l'on perfuade à coups d'épée ? Demandez-leur ce qu'a fait en Afrique la rigueur & la violence exercée fur les Vandales. l'étois en Sicile; Salomon v arriva furieux & défefbéré. " Tout est " perdu en Afrique (me dit - il): les Van-" dales sont révoltés; Carthage est prise, elle , est au pillage; & dans ses murs & dans , les campagnes on nage dans les flots de " fang; & cela, pour quelques rêveurs qui , ne s'entendent pas eux-mêmes, & qui ja-" mais ne feront d'accord. Si l'Empereur s'en mêle, s'il donne des édits pour des fubtili-" tés où il ne comprend rien, il n'a qu'à " mettre ses Docteurs à la tête de ses armées : " pour moi j'y renonce; je fuis au défespoir ". Ainsi me parla ce brave homme. Entre nous il avoit raison. C'est bien assez des passions humaines pour troubler un si vaste Empire, fans que le fanatisme encore y vienne agiter fes flambeaux.

Et qui appaisera les troubles élevés? de-

manda l'Empereur. L'ennui, répondit Bélifaire, l'ennui de disputer sur ce qu'on n'entend pas, sans ètre écouté de personne. C'est l'attention qu'on a donnée aux nouveautés, qui a produit tant de novateurs. Qu'on n'y mette aucune importance; bientôt la mode en passera; & ils prendront d'autres moyens pour devenir des personnages. Je compare tous ces gens-là à des champions dans l'arène. S'ils étoient feuls, ils s'embrasseroit. Mais on les regarde; ils s'égorgent.

En vérité, dit le jeune homme, ses raisons me persuaderoient. Ce qui m'en afflige, dit l'Empereur, c'est qu'il rend le zéle d'un

Prince inutile à la religion.

Le ciel m'en préserve, dit Bélisaire! Je suis bien fûr de lui laisser le plus infailsible moyesi de la rendre chere à fes peuples : c'est de faire juger de la fainteté de fa croyance par la fainteté de ses mœurs; c'est de donner son regne pour exemple & pour gage de la vérité qui l'éclaire & qui le conduit. Rien de plus aife, en faifant des heureux, que de faire des profélites; & un Monarque juste a lui feul plus d'empire fur les esprits, que tous les persécuteurs ensemble. Il est plus commode fans doute de faire égorger les hommes que de les perfuader; mais fi les Souverains demandoient à Dieu : Quelles armes employerons - nous pour vous faire adorer comme vous devez l'être, & que Dieu daignat se faire entendre, il leur répondroit, Vos vertus.

Quand





Tremblez, Laches: fon Innocence et favortu me font connues.

Quand l'ame de Justinien, que cette difpute avoit émue, se fut calmée dans le silence, il se rappella les maximes & les conseils des Sechaires qui l'entouroient, leur violence, leur orgueil, leurs animofités cruelles. Quel contrafte, disoit-il en lui - même! Voilà un homme blanchi dans les combats, qui respire l'humanité, la modération, l'indulgence; & les Ministres d'un Dieu de paix ne m'ont jamais recommandé qu'une contrainte tyrannique, & qu'une inflexible rigueur! Bélifaire elt pieux & juste: il aime son Dicu, il désire que tout l'adore comme lui; mais il veut que ce culte foit volontaire & libre. C'est moi qui me suis trop livré à ce zele qui, dans mon ame, n'étoit peut-être que l'orgueil de dominer fur les efprits.

#### CHAPITRE XVI.

Le lendemain l'Empereur & Tibere, en allant revoir le Héros, coururent un danger qu'ils n'avoient pas prévu, & la gloire de les en délivrer fut un triomphe que le ciel voulut donner encore à Bélifaire.

Les Bulgares, qu'on n'avoit pourfuivis que jufqu'au pied des montagnes de la haute Thrace, n'avoient pas plutôt vu la campagne libre, qu'ils s'y étoient répandus de nouveau; & l'un de leurs corps détachés faifoit des courfes fur la route du Château de Bélifaire, lorfes

qu'ils apperçurent un char qui annonçoit un riche butin. Ils l'environnent, lui coupent le paffage, & fe faififient des voyageurs. Ceuxci, en donnant ce qu'ils avoient, obtinrent aifément la vie. Mais on mit à leur liberté un prix qu'ils n'étoient pas en état de payer fur l'heure; & on les emmenoit captifs.

L'Empereur ne vit qu'un moyen d'échaper aux Bulgares, fans en être connu. Conduifez-nous, leur dit-il, où nous avons deffein de nous rendre: de-là nous nous procurerons la rançon que vous demandez. Je vous réponds fur ma tête que vous n'avez points de furprife à craindre; & fi je manque à ma parole, ou fi je vous fais repentir de vous être fiés à moi, je confens à perdre la vie.

L'air d'affurance & de majefté dont il appuya fes paroles, fit impression sur les Bulgares. Où faut-il vous mener, lui demanda leur Chef? A six mille d'ici, répondit l'Empereur, au Château de Bélisaire. De Bélisaire! dit le Bulgare. Quoi vous connoistez ce Héros! Affurément, dit l'Empereur, & j'ose croire qu'il est mon ami. S'il est vrai, dit le Chef, vous n'avez rien à craindre: nous allons vous accompagner.

Bélifaire, au bruit de leur arrivée, croit qu'on vient l'enlever une feconde fois; & fa fille toute tremblante le ferre dans fes bras, avec des cris perçans. Mon pere, dit-elle, ah mon pere! faut-il encore nous féparer!

A l'instant même on vient leur dire que la cour du Chatcau se remplit d'hommes armés,

qui environnent un char. Bélifaire fe montre; & le Chef des Bulgares l'abordant avec ses captifs, Héros de la Thrace, lui dit-il, voilà deux hommes qui te reclament, & qui se disent tes amis. Qu'ils se nomment, dit Bélisaire. Je suis Tibere, dit l'un d'eux, & mon pere est pris avec moi. Oui, s'écria Bélifaire, oui fans doute, ce font mes voifins, mes amis. Mais vous, qui me les amenez, de quel droit font-ils en vos mains? Qui êtes - vous? Nous fommes Bulgares, dit le Chef; & nos droits font les droits des armes. Mais il n'est rien qui ne céde au respect que nous avons pour toi. Ce seroit mal servir un Prince qui t'honore, que de manquer d'égards pour ceux qui te font chers. Grand homme, tes amis sont libres, & ils te doivent leur liberté.

A ces mots l'Empereur & Tiberé tendirent les bras à leur Libérateur; & Bélifaire se sentant enveloppé de leurs chaînes; Quoi, ditil, vos mains sont captives! & il détacha leurs liens.

Quels furent dans l'ame de l'Empereur l'étonnement, la joye & la confusion! O vertu, dit-il, en lui-mème, o vertu, quel est ton pouvoir! Un pauvre aveugle, du fond de sa misere, imprime le respect aux Rois! désarme les mains des barbares! & rompt les chaines de celui!.... Grand Dieu! si l'univers voyoit ma honte!.... Ah! ce seroit encore un chaiment trop doux.

Les Bulgares vouloient lui rendre tout co

qu'il leur avoit donné. Non, leur dit-il, gardez ces dons, & foyez furs que j'y joindrai

la rançon qui vous est promise.

Leur Chef, en quittant Bélifaire, lui demanda s'il ne le chargeoit d'aucun ordre auprès de fon Roi. Dites lui que je fais des vœux, répondit le Héros, pour qu'un fi vaillant Prince foit l'allié de ma patrie, & l'a-

mi de mon Empereur.

O Bélisaire! s'écria Justinien, quand il sut revenu du trouble que ce péril lui avoit caufé, o Bélifaire! quel afcendant vous avez fur l'ame des peuples! les ennemis mêmes de l'Empire font vos amis! Ne vous étonnez pas, Îui dit Bélisaire en souriant, de mon crédit chez les Bulgares. Je fuis fort bien avec leur Roi. Il y a même très peu de jours que nous avons fouré enfemble. Où donc, lui demanda Tibere? Dans sa tente, dit le vieillard: ¡'ai oublié de vous le dire. Lorsque je me rendois ici, ils m'ont arrêté comme vous fur la route. & ils m'ont mené dans leur camp. Leur Roi m'a bien reçu, m'a donné à fouper, m'a fait coucher fous ses pavillons; & le lendemain je me fuis fait remettre au lieu même où l'on m'avoit pris. Quoi , dit Justinicn, ce Roi scait qui vous êtes, & il ne vous a pas retenu! Il en avoit bien quelque envie, dit Bélifaire; mais ses vues & mes principes ne se font pas trouvés d'accord. Il me parloit de me venger! Me venger, moi! la digne cause pour mettre mon pays en seu!

je l'ai remercié, comme vous croyez bien, & il m'en estime davantage.

Ah! quels remors! quels remors éternels pour l'ame de Jultinien, lui dit Jultinien luimême, s'il fçait jamais quel a été l'exces de fon ingratitude! Où trouvera-t-il un ami comme celui qu'il a perdu? Et n'est-il pas indigne d'en avoir jamais, après son horrible injuttice?

Non, reprit Bélisaire, ne l'outragez pas. Plaignez, respectez sa vieillesse. Vous allez voir comment il a été furpris. Ma ruine a eu trois époques. La premiere fut mon entrée dans Carthage. Maitre du Palais de Gelimer, je fis de son trône un Tribunal où je siegeai pour rendre la justice. Mon intention étoit de donner aux loix un appareil plus impofant; mais on n'étoit pas obligé de lire dans ma pensée; & lorsqu'on s'affied fur un trone, on a bien l'air de l'effayer. Je fis donc là une imprudence : ce ne fut pas la seule. l'eus la curiofité de me faire fervir à la table de Gelimer, & à la maniere des Vandales, par les Officiers de leur Roi. C'en fut affez pour faire croire que je voulois prendre fa place. Le bruit en courut à la Cour. Pour le détruire, je demandai mon retour après ma victoire; & Justinien récompensa ma fidélité par le plus beau triomphe. Je menois Gelimer captif, avec sa femme & ses enfans, & les tréfors accumulés que les Vandales, depuis un fiecle, avoient ravis aux nations. L'Empereur me regut dans le Cirque; & en le voyant sur ce trône élevé qu'entouroit uri peuple innombrable, tendre la main à fon fujet, avec une grace mêtée de douceur & de majetté, je treflaillis de joye, & je dis en moi -mème: Cet exemple va lui donner une foule de Héros: il fçait le grand art d'exciter l'émulation & l'amour de la gloire; on fe disputera l'honneur de le fervir. Mais si mon triomphe lui préparoit des fuccès, il m'annonçoit bien des traverses! Ce sur dèslors que l'envie se déchaina contre moi.

Cinq ans de victoires lui imposérent silence; mais lasse enfin de mes succès, elle per-

dit toute pudeur.

J'affiegeois Ravenne, où les Goths s'étoient retirés, chassés de toute l'Italie. C'étoit leur unique refuge; ils ne pouvoient plus m'échapper. On fit entendre à l'Empereur que la place étoit imprenable, que la ruine de son armée seroit le fruit de mon obstination; & lorsque réduits à l'extrêmité les Goths m'alloient rendre les armes, arrivent des Ambaffadeurs, que Justinien envoye pour leur offrir la paix. Je vois clairement qu'on l'a furpris, & que ce seroit le trahir que de manquer l'instant de gagner l'Italie: je differe de confentir à la paix qu'il fait proposer; la ville fe rend, & je fuis accufé de revolte & de trahifon. Ce n'étoit pas fans quelque apparence, comme vous voyez; j'avois défobéi, j'avois fait encore plus. Les affiegés m'écontens de leur Roi, m'avoient offert fa Couronne: un refus pouvoit les aigrir; je les flatai par ma réponfe, & cette acceptation, en effet simulée, passa pour sincere à la Cour. Je fus rappellé; & mon obéiffance déconcerta mes ennemis. Je menai captif aux piés de l'Empereur ce Roi des Goths (a), dont on m'accusoit d'avoir accepté la Couronne. Mais cette fois le triomphe ne me fut point accordé. J'en eus une douleur mortelle. Non que i'en fusse humilié: mon cortege faisoit ma pompe; & l'affluence & les acclamations du peuple qui m'environnoit, auroient fatisfait une vanité plus ambitieuse que la mienne. Mais le froid accueil de Jultinien m'annonçoit qu'il n'étoit point dissuadé; & par malheur, cette cruelle atteinte qu'on avoit portée à son ame, fut encore envenimée par l'enthousiasme imprudent d'un peuple enivré de ma gloire.

Ici, de bonne foi, mettez-vous à la place de l'Empereur, déja prévenu contre moi. N'auriez-vous pas été blesse des éloges qu'on me donnoit, & qui étoient pour lui des reproches? N'auriez-vous pas pris quelque ombrage de l'ambition d'un sujet, que la voix publique élevoit jusqu'au ciel? N'auriez-vous pas vu avec quelque dépit tout un peuple, dans son ivresse, affecter de me venger de vous, en me décernant un triomphe plus beau que celui qu'on me resusoit? Auriez-vous fermé l'oreille aux réslexions de la Cour, sur l'insulte faite à la majesté par ce tumulte,

<sup>(</sup>a) Vitiges.

populaire? Mon voisin, le plus grand Prince est homme; il n'en est point qui ne foient jaloux de leur gloire & de leur pouvoir; & quand Justinien n'auroit pas eu la force de fe vaincre & de me pardonner, cela devroit peu nous surprendre. Il le fit cependant: if e mit audessus des fouptons de la jalousse; si daigna me consier ensore l'honneur de ses armes & la défense de se supçons de la jalousse; si daigna me consier ensore l'honneur de ses armes & la défense de ses Etats. Mais un dernier événement le fit pencher ensin du côté de mes ennemis.

Pétois au bout de ma carriere. Narsès, qui m'avoit fuccedé en Italie, me confoloit par fes victoires, de ma trifle inutilité; je croyois n'avoir plus qu'à mourir tranquille; quand les Huns vintent défoler la Thrace. L'Empereur fe fouvint de moi, & daigna charger ma vieillesse d'une expédition, dont l'issue décidoit du sort de l'Etat. Je couvris mes rides & mes cheveux blancs d'un casque rouille par dix ans de repos (a). La fortuene me seconda; je chassait es Huns, qui n'étoient plus qu'à quelques milles de nos murailles; & le succès d'une embuscade me fit

<sup>(</sup>a) Dum interea civitas omnis tumultuande maximum in modum perturbaretur. Beljārius, clarifanus olim Praefedius, etß prae fenediute in curvitatem jam declinaflet, mittitus tannen per Imperatorem in holtes... Et ipfe quidem de R., miră animi promptitudine, juvenis munera excepuebatur. Id namque ultimum illi in vita cestamen fui; nec fine minorem ex o retulii glorium, quim ex Vandalis olim Gothifque devoliii. Agathins. L. S.

regarder comme un Dieu. Ce fut dans toute la Ville, à mon retour, une folie, un égarement dont je gémissois en moi-même; mais le moyen de l'appaifer ? L'Empereur étoit vieux; cet age a des foiblesses; & l'extreme faveur du peuple, les honneurs excessifs qu'il me rendoit, firent croire à ce Prince qu'on étoit las de son regne, & qu'on l'avertissoit de céder le trône à celui qui le défendoit. L'inquiétude & le chagrin se saisirent de son ame; & fans me traiter comme criminel, il m'éloigna comme dangereux. Ce fut alors que fe forma contre lui cette conspiration, dont les complices sont morts dans les tortures, fans avoir nommé le Chef. La calomnie a suppléé au silence des coupables; & ce silence a été pris lui-même pour un aveu qui m'accusoit. J'ai été arrèté; le peuple s'en est plaint; une longue prison l'a ému de pitié; l'indignation a produit la revolte; & l'Empereur obligé de me livrer au peuple, n'a cru faire, en m'ôtant les moyens de lui nuire, que défarmer fon ennemi. Je ne le fus jamais, le ciel m'en est témoin; mais le ciel qui lit dans les cœurs, n'a pas permis aux Souverains d'y lire; & celui que vous accusez est plus malheureux que coupable, d'en avoir cru des apparences qui vous auroient peut-être abusé comme lui.

Oui fans doute, il est malheureux, & le plus malheureux des hommes, dit Justinien, en se précipitant sur lui, & en le serrant dans ses bras. Quel est ce transport de douleur, lui demanda Bélifaire étonné? C'est le tourment d'une ame déchirée, lui dit Justinien. O mon cher Bélifaire! ce maitre injuste, ce tyran barbare, qui vous a fait crever les yeux, & qui vous a réduit à la mendicité, c'est lui, c'est lui qui vous embrasse. Vous, Seigneur! s'écria le Héros. -- Oui mon ami, mon défenseur, oui le plus vertueux des hommes, c'est moi qui ai donné au monde cet horrible exemple d'ingratitude & de cruauté. Laissez-moi subir à vos pieds l'humiliation que je mérite. l'oublie un trône que j'ai fouillé, une couronne dont je suis indigne. C'est la poussière que vous foulez que je dois mouiller de mes larmes; c'est-là que mon front doit cacher l'opprobre dont il est couvert.

Hé bien! lui dit Bélifaire, qui le retenant dans ses bras le sentoit suffoqué de sanglots, hé bien, Seigneur, allez-vous succomber au repentir d'une faute? vous voilà dans l'abattement, comme si vous étiez le premier homme que la calomnie eût féduit, ou que l'apparence eût trompé! Mais votre erreur fût-elle un crime, y a-t-il de quoi vous dégrader & vous avilir à vos propres yeux? Non, grand Prince, un moment de surprise ne doit pas vous ôter l'estime de vous-même. & le courage de la vertu. Que votre ame flétrie & consternée se releve au souvenir de tout le bien que vous avez fait aux hommes, avant ce malheureux moment. Bélifaire est aveugle; mais vingt peuples par vous font délivrés du joug des barbares; mais les ravages de tous les fléaux font réparés par vos bienfaits; mais trente ans d'un regne marqué par des travaux utiles, ont prouvé à tout l'univers que veus n'ètes pas un tyran. Bélifaire elt aveugle; mais il vous le pardonne; & il vous croyez devoir expier encore le mal que vous lui avez fait, voyez combien cela vous elt facile. Ah! rempliitez un feul des vœux que je fais pour le bonbeur du monde, & je fuis trop dédommagé.

Venez donc, lui dit l'Empereur, en le ferrant de nouveau dans ses bras, venez m'aider à expier mon crime; venez l'exposer dans toute son horreur aux yeux de ma perside Cour; & que votre présence, en rappellant ma

honte, atteste aussi mon répentir.

Bélifaire eut beau le conjurer de le laisser dans fa folitude, il fallut, pour le confoler, qu'il confentit à le fuivre. Alors Justinien s'adressant à Tibere, Que ne vous dois-je pas, lui dit-il; mon ami! & quels bienfaits égaleront jamais le fervice que vous m'avez rendu? Non, Seigneur, lui dit le jeune homme, vous n'ètes pas affez riche pour m'en récompenser. Mais chargez Bélisaire de la reconnoissance. Tout pauvre qu'il est, il posséde un trésor que je prefére à tous les vôtres. Mon trésor est ma fille, dit Bélisaire, & je ne puis mieux le placer. A ces mots il fit appeller Eudoxe. Ma fille, lui dit-il, embraffez les genoux de l'Empereur, & demandez-lui fon aveu pour donner votre main au vertueux Tibere. Au nom, à la vue de Justinien, le premier mouvement de la nature, dans le oœur de la fille de Bélifaire, fut le frémiffement & l'horreur. Elle jette un cri douloureux, recule, & détourne la vue. Juftinien s'avance vers elle. Eudoxe, lui dit-il, daignez me regarder: vous me verrez baigné de larmes: elles expriment le répentir qui me fuivra dans le tombeau. Ni ces larmes, ni mes bienfaits ne peuvent effacer mon crime, mais Bélifaire me le pardonne; & voici le moment de vous montrer fa fille, en me pardonnant comme lui.

Ce fut pour Justinien une consolation d'unir Eudoxe avec Tibere; & il commença dès ce moment à sentir rentrer dans son cœur la

douce paix de l'innocence.

· Jamais révolution plus foudaine & moins attendue, n'avoit renversé les idées & les intérèts de la Cour. L'arrivée de Bélifaire y jetta le trouble & la confternation. Le voilà, dit l'Empereur à ses courtisans, le voilà ce Héros, cet homme juste, que vous m'avez fait condamner. Tremblez, laches: fon innocence & fa vertu me font connues. & votre vie est dans ses mains. La pâleur, la honte & l'effroi étoient peints fur tous les visages : on croyoit voir dans Bélifaire un Juge inexorable, un Dieu terrible & menacant; il fut modelte comme dans fa difgrace; il ne voulut connoitre aucun de ses accusateurs; & honoré jusqu'à fa mort de la confiance de son maitre, il ne lui inspira jamais que l'indulgence pour le passé, la vigilance sur le présent, & une févérité imposante pour tous les crimes à venir. Mais il vécut trop peu pour le bonheur du monde, & pour la gloire de Justinien. Ce vieillard foible & découragé, se contenta de lui donner des larmes; & les confeils de Bélisaire furent oublés avec lus.

FIN.



## AVIS.

ON joint ici quelques morceaux de Philofophie, du même Auteur, & d'un genre analogue à celui de Bélisaire. Il y a quelques années que ces Essais ont paru, mais dans un Livre qui n'est pas dans les mains de tout le monde.



# FRAGMENS

DE

### PHILOSOPHIE MORALE.

### DE LA GLOIRE.

L A gloire est l'éclat de la bonne renomquille & personnel; l'admiration, un mouvement rapide & quelquesois momentané; la célébrité, une renommée étendue; la gloire, une renommée éclatante, le concert unanime & soutenu d'une admiration universelle.

L'eltime a pour base l'honnète; l'admiration, le rare & le grand dans le bien moral ou physique; la célébrité, l'extraordinaire, l'étonnant pour la multitude; la gloire, le

merveilleux.

Nous appellons merveilleux ce qui s'éleve ou femble s'élever au deffus des forces de la nature: ainfi la gloire humaine, la feule dont nous parlons ici, tient beaucoup de l'opinion: elle elt vraie ou fausse comme elle.

Il y a deux fortes de fausse gloire: l'une est

fondée fur un faux merveilleux; l'autre fur un merveilleux réel, mais funette. Il femble qu'il y ait auffi deux especes de vraie gloire, l'une fondée fur un merveilleux utile au monde; mais ces deux objets n'en font qu'un.

La gloire fondée fur un faux merveilleux, n'a que le regne de l'illusion, & s'évanouit avec elle: telle est la gloire de la prospérité. La prospérité n'a point de gloire qui lui appartienne; elle usurpe celle des talens & des vertus, dont on suppose qu'elle est la compagne: elle en est bientôt dépouillée, si l'on s'apperçoit que ce n'est qu'un larcin; & pour l'en convaincre, il fuffit d'un revers: eripitur persona, manet res. On adoroit la fortune dans son favori; il est disgracié; on le méprise. Mais ce retour n'est que pour le peuple : aux yeux de celui qui voit les hommes, la prospérité ne prouve rien, l'adversité n'a rien à détruire.

Qu'avec un esprit souple & une ame rampante, un homme né pour l'oubli, s'éleve au sommet de la fortune; qu'il parvienne au comble de la faveur; c'est un phénomene que le vulgaire n'ofe contempler d'un œil fixe: il admire, il se prosterne; mais le sage n'est point ébloui : il découvre les taches de ce corps lumineux en apparence, & voit que ce qu'on appelle sa lumière, n'est rien qu'un éclat réfléchi, superficiel & passager.

La gloire fondée fur un merveilleux funeste, fait une impretsion plus durable; & à la honte des hommes, il faut des siecles pour l'effacer :

l'effacer: telle est la gloire des talens supérieurs, appliqués au malheur du monde.

Le genre de merveilleux le plus funeste. mais le plus frappant, fut toujours l'éclat des conquetes. Il va nous servir d'exemple, pour faire voir aux hommes combien il est absurde d'attacher la gloire aux causes de leurs malheurs.

Vingt mille hommes, dans l'espoir du butin, en ont suivi un seul au carnage. D'abord un feul homme à la tête de vingt mille homnies déterminés & dociles, intrépides & foumis, a étonné la multitude. Ces milliers d'hommes en ont égorgé, mis en fuite, ou subjugué un plus grand nombre. Leur Chef a eu le front de dire, J'ai combattu, je suis vainqueur; & l'univers a répété, Il a combattu, il est vainqueur : de-là le merveilleux & la gloire des conquêtes.

Scavez-vous ce que vous faites, peut-on demander à ceux qui célébrent les Conquérans? vous applaudissez à des gladiateurs, qui s'exerçant au milieu de vous, fe disputent le prix que vous réservez à qui vous portera les coups les plus furs & les plus terribles. Redoublez d'acclamations & d'éloges : aujourd'hui ce sont les corps fanglants de vos voisins qui tombent épars dans l'arene; demain ce sera votre tour.

Telle est la force du merveilleux sur les esprits de la multitude. Les opérations productrices font la plupart lentes & tranquilles; elles ne nous étonnent point. Les opérations destructives sont rapides & bruyantes; nous les plaçons au rang des prodiges. Il ne saut qu'un mois pour ravager une Province; il faut dix ans pour la fertiliser. On admire celui qui l'a ravagée; à peine daigne-t-on penfer à celui qui la rend sertile. Faut-il s'étonner qu'il se fasse tant de grands maux, & si peu de grands biens?

Les peuples n'auront-ils jamais le courage, ou le bon fens de se réunir contre celui qui les immole à son ambition effrénée, & de lui dire d'un côté comme les Soldats de César:

Liceat discedere, Cassar, A rabie scelerum. Quaeris terraque marique His serrum jugulis. Animas esfundere viles, Quolibet hoste, paras (Lucan.)

de l'autre côté, comme le Scythe à Alexandre:
"Qu'avons-nous à démèler avec toi? Jamais
"nous n'avons mis le pied dans ton pays.
N'est-il pas permis à ceux qui vivent dans
"les bois d'ignorer qui tu es, & d'où tu
"viens"?

N'y aura-t-il pas du moins une classe d'hommes affez au-dessus du vulgaire, affez fages', affez courageux, affez éloquens pour foulever le monde contre ses oppresseurs, & lui rendre odieuse une gloire barbare?

Les gens de lettres déterminent l'opinion d'un fiécle à l'autre; c'eft par eux qu'elle eft fixée & transmise: en quoi ils peuvent être les arbitres de la gloire, & par conféquent les plus utiles des hommes, ou les plus pernicieux. Vixere fortes ante Agamemnona Multi; sed omnes illacrymabiles Urgentur; ignotique longa Node, carent quia vate sacro. (Horat.)

Abandonnée au peuple, la vérité s'altére & s'obfeureit par la tradition; elle s'y perd dans un déluge de faibles. L'hétoique devient abfurde en paffant de bouche en bouche. D'abotd on l'admire comme un prodige; bientot on le méprile comme un conte furanné; & l'on fant par l'oublier. La faine postérité ne croit des siecles reculés, que ce qu'il a plu aux Ecrivains célébres.

Louis XII difoit: "Les Grecs ont fait peu de chofes; mais ils ont ennobil le peu qu'ils out fait par la fublimité de leur éloquence. "Les François ont fait de grandes chofes & en grand, nombre; mais lis n'ont p.s' ful les écrire. Les feuls Romains ont cu le double avantage de faire de grandes chofes, & de ;, les célébrer dignement ". C'elt un Roi qui reconnoit que la gloire des Nations est dans les mains des gens de lettres.

Mais, il faut l'avouer, ceux-ci ont trop fouvent oublié la dignité de leur état; & leurs éloges prostitués aux crimes heureux, ont

fait de grands maux à la terre

Demandez à Virgile quel étoit le droit des Romains sur le reite des hommes; il vous répond hardiment.

Parcere subjectis, & debellare superbos

Demandez à Solis ce qu'on doit penser de

M 2

Cortès & de Montézuma, des Mexiquains & des Efpagnols: il vous répond que Cortes étoit un héros, & Montézuma un tyran; que les Mexiquains étoient des barbares, & les Efpagnols des gens de bien.

En écrivant, on adopte un personnage, une Patrie; & il semble qu'il n'y ait plus rien au monde, ou que tout soit fait pour eux seuls. La Patrie d'un sage est la terre,

son héros est le genre humain.

Qu'un Courtifan foit un flatteur, son état l'excuse en quelque sorte, & le rend moins dangereux. On doit se défier de son témois gnage: il n'est pas libre. Mais qui oblige l'homme de lettres à se trahir lui-mème & se semblables, la nature & la vérité?

Ce n'est pas tant sla crainte, l'intérêt, la bassesse, que l'éblouissement, l'illusion, l'enthousiasme, qui ont porté les gens de lettres à décerner la gloire aux forfaits éclatans. On est frappé d'une force d'esprit ou d'ame, surprenante dans les grands crimes, comme dans les grandes vertus. Les imaginations vives n'en ont un l'explosion que comme un développement prodigieux des refforts de la nature, comme un tableau magnifique à peindre. En admirant la cause, on a loué les effets: ainsi les tyrans de la terreen sont devenus les héros.

Les hommes nés pour la gloire, l'ont cherchée où l'opinion l'avoit milé. Alexandre avoit fans ceffe devant les yeux la fable d'Achille; Charles XII, l'hiftoire d'Alexandre: de-là cette émulation funeste qui, de deux Rois pleins de valeur & de talens, fit deux guerriers impitoyables. Le roman de Quinte-Curce a peut-être fait les malheurs de la Suede; le poeme d'Homére, les malheurs de l'Inde; puisse l'histoire de Charles XII ne perpétuer que ses vertus !

Le Sage seul est bon poëte, disoient les Stoiciens. Ils avoient raison: sans un esprit droit & une ame pure, l'imagination n'est qu'une Circé, & l'harmonie qu'une Sirene.

Il en est de l'Historien & de l'Orateur comme du Poëte: éclairés & vertueux, ce sont les organes de la justice, les flambeaux de la vérité; passionnés & corrompus, ce ne sont plus que les courtifans de la prospérité, les vils adulateurs du crime.

Les Philosophes ont use de leurs droits, &

parlé de la gloire en maîtres.

" Sçavez-vous (dit Pline à Trajan) où ré-, fide la gloire véritable, la gloire immor-" telle d'un Souverain? Les arcs de triom-, phe, les statues, les temples même & les " autels, font démolis par le tems; l'oubli n les efface de la terre. Mais la gloire d'un "Héros, qui, supérieur à sa puissance illimitée, sçait la dompter & y mettre un , frein, cette gloire inaltérable fleurira même en vieillissant ".

" En quoi ressembloit à Hercule ce jeune " insense qui prétendoit suivre ses traces (dit " Sénéque en parlant d'Alexandre ) lui qui n cherchoit la gloire sans en connoitre ni la , nature ni les limites, & qui n'avoit pour " vertu qu'une heureuse témérité ? Hercule " ne vainquit jamais pour lui-même; il traversa le monde pour le venger, & non , pour l'envahir. Qu'avoit-il besoin de conquetes, ce Héros, l'ennemi des méchans, " le vengeur des bons, le pacificateur de la , terre & des mers? Mais Alexandre, enclin dès l'enfance à la rapine, fut le défolateur des Nations, le fléau de ses amis & de ses ennemis. Il faisoit consister le , fouverain bien à fe rendre redoutable à tous les hommes; il 'oublioit cet avantage lui étoit commun, non-" feulement avec les plus féroces, mais en-, core avec les plus laches & les plus vils des animaux, qui se font craindre par leur " venin ".

C'est ainsi que les hommes, nés pour instruire & pour juger les autres hommes, devroient leur présenter sans cesse en opposition, la valeur protectrice & la valeur destructive, pour leur apprendre à distinguer le culte de l'amour, de celui de la crainte,

qu'ils confondent le plus fouvent.

Il fuffit, direz-vous, à l'ambitieux d'être craint: la crainte lui tient lieu d'amour : il domine, ses vœux sont remplis. Mais ne voyez-vous pas, que si l'illusion cesse, la crainte s'évanouit. L'ambitieux, livré à luimême, n'est plus qu'un homme foible & timide. Perfuadez à ceux qui le servent qu'ils fe perdent en le fervant; que fes ennemis sont leurs freres, & qu'il est leur boureau commun; rendez-le odieux à ceux mèmes qui le rendent redoutable; que devient alors cet homme prodigieux devant qui tout devoit trembler? Tamerlan, l'effroi de Pásie, n'en sera plus que, la fable: quatre hommes sufficent pour l'enchainer comme un furieux, pour le châtier comme un enfant. C'est à quoi seroit réduite la force & la gloire des Conquérans, si l'on arrachoit au peuple le bandeau de l'opinion & les entraves de la crainte.

Qu'elques-uns se sont crus fort sages en mettant dans la balance, pour apprécier la gloire d'un vainqueur, ce qu'il devoit au hazard & à ses troupes, avec ce qu'il ne devoit qu'à lui seul. Il s'agit bien là de partager la gloire! C'est la honte qu'il faut répandre, c'est l'horreur qu'il faut inspirer. Celui qui épouvante la terre, est pour elle un Dieu insernal ou céleste: on l'adorera, si on ne l'abhorre: la superstition ne connoit point de milleu.

Ce n'est pas lui qui a vaincu, direz-vous d'un Conquérant: foible moyen de le dégrader! Ce n'est pas lui qui a vaincu, mais c'est lui qui a fait vaincre. N'est-ce rien que d'infirer à une multitude d'hommes la réfolution de combattre & de mourir sous ses drapeaux? Cet ascendant sur les esprits suffiroit lui seul à fagloire. Ne cherchez done pas à détruire le merveilleux des conquètes; mais rendez ce merveilleux aussi détectable qu'il est funelte; c'est par-la qu'il faut l'avilir.

Que la force & l'élévation d'une ame bienfaifante & généreuse, que l'activité d'un esprit supérieur, appliquée au bonheur du monde, foient les objets de vos hommages; & de la même main qui élévera des autels au défintéressement, à la bonté, à l'humanité, à la clémence, que l'orgueil, l'ambition, la vengeance, la cupidité, la fureur, foient traînées par les cheveux au tribunal redoutable de l'incorraptible postérité : c'est alors que vous serez les Némésis de votre siecle, les Radamantes des vivans.

· Si les vivans vous intimident, qu'avezvous à craindre des morts? Vous ne leur devez que l'éloge du bien ; le blame du mal , vous le devez à la terre : l'opprobre attaché à leur nom rejaillira fur leurs imitateurs. Ceux-ci trembleront de subir à leur tour l'arret qui flétrit leurs modeles; ils se verront dans l'avenir; ils frémiront de leur mémoire.

Mais à l'égard des vivans mêmes, quel parti doit prendre l'homme de lettres, à la vue des fuccès injustes & des crimes heureux? S'élever contre, s'il en a la liberté & le courage; se taite, s'il ne peut, ou s'il n'ose rien .

de plus.

Ce silence universel des gens de lettres seroit lui-même un jugement terrible, si l'on étoit accoutumé à les voir se réunir pour rendre un témoignage éclatant aux actions vraiment glorieuses. Que l'on suppose ce concert unanime, tel qu'il devroit être : tous les Poetes, tous les Historiens, tous les Orateurs se répondant des extremités du monde, & prêtant à la renommée d'un bon Roi, d'un Héros bienfaisant, d'un Vainqueur pacifique, des voix éloquentes & fublimes , pour répandre fon nom & fa gloire dans l'univers; que tout homme, qui par ses talens & ses vertus aura bien mérité de sa patrie & de l'humanité, foit porté comme en triomphe dans les écrits de ses contemporains ; qu'il paroisse alors un homme injuste, violent, ambitieux, quelque puissant, quelqu'heureux qu'il soit, les organes de la gloire feront muets; la terre entendra ce silence; le tyran l'entendra luimême, & il en sera confondu. Je suis condamné, dira-t-il, & pour graver ma honte en airain on n'attend plus que ma chûte.

Quel respect n'imprimeroient pas le pinçeau de la poesse, le burin de l'histoire, la soudre de l'éloquence, dans des mains équitables & pures ! Le crayon foible, mais hardi, de l'A-

rétin faisoit trembler les Empereurs.

La fausse gloire des Conquérans n'est pas la seule qu'il faudroit convertir en opprobre; mais les principes qui la condamnent s'appliquent naturellement à tout ce qui lui ressemble.

La vraye gloire a pour objet l'utile, l'honnète & le julte; & c'est la seule qui soutienne les regards de la vérité. Ce qu'elle a de merveilleux conssite dans des essorts de talent ou de vertu dirigés au bonheur des hommes.

Nous avons observé qu'il fembloit y avoir une forte de gloire accordée au merveilleux M 5 agréable; mais ce n'est qu'une participation à la gloire attachée au merveilleux utile : telle

eft la gloire des beaux arts.

Les beaux arts ont leur merveilleux : ce merveilleux a fait leur gloire. Le pouvoir de. l'éloquence, le prestige de la poesse, le charme de la musique. l'illusion de la peinture. &c. ont du paroitre des prodiges, dans les tems fur-tout où l'éloquence changeoit la face des Etats, où la mufique & la poesse civilisoient les hommes, où la sculpture & la peinture imprimoient à la terre le respect & l'adoration.

Ces effets merveilleux des arts ont été mis au rang de ce que les hommes avoient produit de plus étonnant & de plus utile; & l'éclatante célébrité qu'ils ont eue, a formé l'une des especes comprises sous le nom générique de gloire; foit que les hommes ayent compté leurs plaisirs au nombre des plus grands biens, & les arts qui les causoient, au nombre des dons les plus précieux que le ciel eût faits à la terre ; soit qu'ils n'ayent jamais cru pouvoir trop honorer ce qui avoit contribué à les rendre moins barbares; & que les arts considérés comme compagnons des vertus, ayent été jugés dignes d'en partager le triomphe, après en avoir secondé les travaux.

Ce n'est même qu'à ce titre que les talens, en général, nous semblent avoir droit d'entrer en societé de gloire, avec les vertus; & la focieté devient plus intime, à mesure qu'ils concourent plus directement à la même fin.

Cette fin est le bonheur du monde : ainsi les talens qui contribuent le plus à rendre les hommes heureux, devroient naturellement avoir le plus de part à la gloire. Mais ce prix attaché aux talens, doit être encore en raifon de leur rareté & de leur utilité combinées. Ce qui n'est que difficile, ne mérite aucune attention; ce qui est aise, quoiqu'utile, pour exercer un talent commun, n'attend qu'un falaire modique. Ce qui est en même tems d'une grande importance & d'une extreme difficulté, demande des encouragemens proportionnés aux facultés qu'on y employe. Le mérite du fuccès est en raison de l'utilité de l'entreprise, & de la rareté des movens.

Suivant cette regle, les talens appliqués aux beaux arts, quoique peut-ètre les plus étonnans, ne sont pas les premiers admis au partage de la gloire. Avec moins de génie que Tacite & que Correille, un Ministre, un Législateur feront placés au-deflus d'eux.

Suivant cette regle encore, les mêmes talens ne font pas toujours également recommandables; & leurs protecleurs, pour encourager les plus utiles, doivent confulter la difpolítion des efprits. & la conflictution des chofes; favorifer, par exemple, la poéfie dans des tems de barbarie & de férocité, l'élcquence dans des tems d'abattement & de défolation, la philofophie dans des tems de fuperfition & de fanatifme. La premiere adoucira les mœurs, & rendra les ames flexibles; la seconde relévera le courage des peuples, & leur inspirera ces résolutions vigoureuses qui triomphent des revers; la dernière dissipera les fantômes de l'erreur & de la crainte, & montrera aux hommes le précipice où ils se laissent conduire, les mains liées & les

veux bandés.

Mais comme ces effets ne sont pas exclusifs; que les talens qui les opérent se communiquent & se confondent; que la philosophie éclaire la poesse qui l'embellit; que l'éloquence anime l'une & l'autre, & s'enrichit de leurs tréfors; le parti le plus avantageux seroit de les nourrir, de les exercer ensemble, pour les faire agir à propos, tour à tour, ou de concert, fuivant les hommes, les lieux & les tems. Ce sont des moyens bien puissans & bien négligés, de conduire & de gouverner les peuples! La fagesse des anciennes Républiques brilla fur - tout dans l'emploi des talens capables de perfuader & d'émouvoir.

Au contraire, rien n'annonce plus la corruption & l'ivresse où les esprits sont plongés, que les honneurs extravagans accordés à des arts frivoles. Rome n'est plus qu'un objet de pitié, lorsqu'elle se divise en factions pour des pantomimes, lorsque l'exil de ces hommes perdus est une calamité, & leur re-

tour un triomphe.

La gloire, comme nous l'avons dit, doit être réservée aux coopérateurs du bien public; & non-feulement les talens, mais les vertus elles-mêmes n'ont droit d'y aspirer qu'à ce titre.

L'action de Virginius immolant sa fille, est aussi forte & plus pure que celle de Brutus condamnant fon fils; cependant la derniere est gloricuse, la premiere ne l'est pas. Pourquoi? Virginius ne fauvoit que l'honneur des siens. Brutus sauvoit l'honneur des loix & de la patrie. Il y avoit peut-ètre bien de l'orgueil dans l'action de Brutus, peutêtre n'y avoit-il que de l'orgueil; il n'v avoit dans celle de Virginius que de l'honnèteté & du courage, mais celui-ci faisoit tout pour sa famille, & celui-la faisoit tout, ou sembloit faire tout pour Rome; & Rome, qui n'a regardé l'action de Virginius que comme celle d'un honnête homne & d'un bon pere, a confacré l'action de Brutus comme celle d'un Héros: rien n'est plus juste que ce retour.

Les grands facrifices de l'intérêt perfonnel au bien public, demandent un effort qui éléve l'homme au - defins de lui - même ;. & la gloire est le feul prix qui foit digne d'y être attaché. Qu'offir à celui qui immole fa vie, comme Décius ; fon honneur, comme Fabius; fon ressentiment, comme Camille; ses ensans, comme Brutus & Manlius? La vertu qui se fuffit, est une vertu plus qu'humaine: il n'est donc ni prudent, ni juste d'exiger que la vertu se fussifié. Sa récompense doit etre proportionnée au bien qu'elle opére, au facrifice qu'il lui en coûte, aux talens person-

nels qui la secondent, ou si les talens perfonnels lui manquent, au choix des talens étrangers qu'elle appelle à fon fecours: car ce choix, dans un homme public, renferme en lui tous les talens.

. L'homme public qui feroit tout par lui-même, feroit peu de choses. L'éloge que donne Horace a Auguste, cum tot sustineas, & tanta negotia folus, signifie seulement que tout se faisoit en son nom, que tout se passoit sous fes yeux. Le don de régner avec gloire n'exige qu'un talent & qu'une vertu : ils tiennent lieu de tout, & rien n'y supplée: cette vertu, c'est d'aimer les hommes; ce talent, c'est de les placer. Qu'un Roi veuille courageusement le bien ; qu'il y employe avec difcernement les movens les plus infaillibles; ce qu'il fait par inspiration n'en est pas moins à lui; & la gloire qui lui en revient ne fait que remonter à sa source.

Il ne faut pas croire que les talens & les vertus fublimes fe donnent rendez-vous, pour fe trouver ensemble dans tel fiecle & dans tel pays: on doit supposer un aimant qui les attire, un fouffle qui les développe, un efprit qui les anime, un centre d'activité qui les enchaîne autour-de lui. C'est donc à juste titre qu'on attribue à un Roi, qui a sçu régner, toute la gloire de fon regne : ce qu'il a inspiré, il l'a fait, & l'hommage lui en est dú.

Voyez un Roi, qui par les liens de la confiance & de l'amour, unit toutes les parties de son Etat, en fait un corps dont il cft l'ame, encourage la population & l'industrie, fait fleurir l'agriculture & le commerce, excite, aiguillonne les arts, rend les talens actifs & les vertus fécondes : ce Roi, fans coûter une larme à ses sujets, une goutte de sang à la terre, accumule, au fein du repos, un tréfor immense de gloire, & la moisson en appartient à la main qui l'a femée.

Mais la gloire, comme la lumiere, se communique sans s'affoiblir : celle du Souverain se répand sur la nation; & chacun des grands hommes, dont les travaux y contribuent, brille en particulier du rayon qui émane de lui. On a dit, le grand Condé, le grand Colbert, le grand Corneille, comme on a dit Louis le Grand. Celui des sujets qui contribue & participe le plus à la gloire d'un regne heureux, c'est un Ministre éclairé, laborieux, accessible, également dévoué à l'Etat & au Prince, qui s'oublie lui-mème, & qui ne voit que le bien; mais la gloire même de cet homme étonnant remonte au Roi qui se l'attache. En effet; si l'utile & le merveilleux font la gloire, quoi de plus glorieux pour un Prince, que la découverte, & que le choix d'un digne ami?

Dans la balance de la gloire doivent entrer, avec le bien qu'on a fait, les difficultés qu'on a furmontées: c'est l'avantage des Fondateurs, tels que Lycurgue & le Czar Pierre. Mais on doit auffi diffraire du mérite du fuccès, tout ce qu'a fait la violence. La feule domination glorieuse est celle que les hommes préférent, ou par raison, ou par amour: Imperatoriam majestatem armis decoratam, le-

gibus oportet esse armatam (a).

De tous ceux qui ont désolé la terre, il n'en est aucun qui, à l'en croire, n'en voulut affurer le bonheur. Défiez - vous de quiconque prétend rendre les hommes plus heureux qu'ils ne veulent l'ètre ; c'est la chimere des ulurpateurs, & le prétexte des tyrans. Celui qui fonde un Empire pour lui-même, taille dans un peuple comme dans le marbre sans en regretter les débris; celui qui fonde un Empire pour le peuple qui le compose, commence par rendre ce peuple flexible, & le modifie sans le briser. En général, la perfonalité dans la cause publique, est un crime de lése humanité: l'homme qui sacrifie à lui feul le repos, le bonheur des hommes, est de tous les animaux le plus cruel & le plus vorace: tout doit s'unir pour l'accabler.

Sur ce principe nous nous fommes élevés contre les auteurs de toute guerre injuste; nous avons invité les dispensateurs de la gloire à couvrir d'opprobre les fuccès mêmes des Conquérans ambitieux; mais nous sommes bien éloignés de disputer à la profession des armes la part qu'elle doit avoir à la gloire de l'Etat dont elle est le bouclier, & du trône dont elle est la barriere,

Que

Que celui qui sert son Prince ou sa Patrie, foit armé pour la bonne ou pour la mauvaise cause, qu'il reçoive l'épée des mains de la Justice ou des mains de l'ambition, il n'est ni Juge ni garant des projets qu'il exécute; fa gloire personnelle est fans tache; elle doit être proportionnée aux efforts qu'elle lui coûte. L'austérité de la discipline à laquelle il se foumet, la rigueur des travaux qu'il s'impofe, les dangers affreux qu'il va courir, eu un mot, les facrifices multipliés de sa liberté, de son repos & de sa vie, ne peuvent être dignement payés que par la gloire. A cette gloire, qui accompagne la valeur généreufe & pure, se joint encore la gloire des talens, qui, dans un grand Capitaine, éclairent, fecondent & couronnent la valeur.

Sous ce point de vue, il n'est point de gloire comparable à celle des Guerriers: car celle même des Législateurs, exige peut - être, plus de talens, mais beaucoup moins de facrifices: leurs travaux font affidus & pénibles, mais ils ne font pas dangereux. En supposant donc le sléau de la guerre inévitable pour l'humanité, la profession des armes doit être la plus honorable, comme elle est la plus périlleuse. Il feroit dangereux, furtout, de lui donner une rivale, dans des Etats exposés, par leur situation, à la jalousie & aux infultes de leurs voisins. C'est peu d'y honorer le mérite qui commande, il faut y honorer encore la valeur qui obéit. Il doit y avoir une maffe de gloire pour le Corps qui

N

se distingue: car si la gloire n'est pas l'objet de chaque foldat en particulier, elle est l'objet de la multitude réunie. Un Légionnaire pense en homme, une légion pense en héros; & ce qu'on appelle l'esprit du Corps, ne peut avoir d'autre aliment, d'autre mobile que la gloire.

On se plaint que notre histoire est froide & féche, en comparaison de celle des Grecs & des Romains. La raison en est bien sensible: l'histoire ancienne est celle des hommes l'histoire moderne est celle de deux ou trois hommes, un Roi, un Ministre, un Gé-

Heral: ...

Dans le Régiment de Champagne, un Officier demande, pour un coup-de-main, douze hommes de bonne volonté: tout le Corps reste immobile, & personne ne répond. Trois fois la même demande, & trois fois le même filence: Hé quoi, dit l'Officier, l'on ne m'en-tend point! L'on vous entend, s'écrie une voix; mais qu'appellez-vous douze hommes de bonne volonté? Nous le fommes tous ; vous n'avez qu'à choisir.

La tranchée de Philipsbourg étoit inondée, le Soldat y marchoit dans l'eau plus qu'à demi-corps. Un très-jeune Officier, à qui son âge ne permettoit pas d'y marcher de même, s'y faisoit porter de main en main. Un Grenadier le présentoit à son camarade, afin qu'il le prit dans ses bras : Mets-le sur mon dos, dit celui-ci; s'il y a un coup de fusil à rece-

voir, je le lui épargnerai.

Le militaire françois a mille traits de cette beauté, que Plutarque & Tacite auroient eu grand foin de recueillir (a). Nous les réléguons dans des Mémoires particuliers, comme peu dignes de la majesté de l'histoire. Il faut espérer qu'un Historien philosophe s'affranchira de ce préjugé.

Toutes les conditions qui exigent des ames résolues aux grands sacrifices de l'intéret perfonnel, doivent avoir pour encouragement la perspective, du moins éloignée, de la gloire personnelle. On sçait bien que les Philosophes, pour rendre la vertu inébranlable, l'ont préparée à se passer de tout : non vis esse justus fine glorià; at, me hercule, sape justus esse debebis cum infamià. Mais la vertu même ne se roidit que contre une honte passagere, & dans l'espoir d'une gloire à venir. Fabius se laisse insulter dans le camp d'Annibal , & deshonorer dans Rome, pendant le cours d'une campagne ; auroit-il pu se résoudre à mourir deshonoré, à l'etre à jamais dans la mémoire des hommes? N'attendons pas ces efforts de la foiblesse de notre nature: la religion feule en est capable; & ses facrifices

N

<sup>(</sup>a) Depuis que j'ai fait cette observation, un homme de lettres, qui pense en Citoyen & qui voit en homme d'Etat, a été chargé par le Ministere de rassembler, pour l'école de nos Guerriers, ces faits intéressans qu'on avoit négligés. Ce recueil est le meilleur Livre qu'on ait pu mettre dans les mains de la jeunesse militaire.

mêmes ne font rien moins que défintéresses. Les plus humbles des hommes ne renoncent à une gloire périssable, qu'en échange d'une gloire immortelle. Ce fut l'espoir de cette immortalité qui foutint Socrate & Caton. Philosophe ancien disoit : comment veux >tu que je sois sensible au blame, si tu ne veux pas que je sois sensible à l'éloge?

A l'exemple de la Théologie, la Morale doit prémunir la vertu contre l'ingratitude & le mépris des hommes, en lui montrant, dans le lointain, des tems plus heureux & un

monde plus juste.

" La gloire accompagne la vertu, comme " fon ombre, dit Sénéque; mais comme l'om-, bre d'un corps tantôt le précéde, & tantôt , le fuit, de même la gloire tantôt dévance " la vertu & se présente la premiere, tantôt , ne vient qu'à sa suite, lorsque l'envie s'est " retirée ; & alors elle est d'autant plus gran-, de qu'elle se montre plus tard ".

 C'est donc une philosophie aussi dangereuse que vaine, de combattre dans l'homme le pressentiment de la postérité & le désir de se furvivre. Cette philosophie a trouvé quelques ames fublimes qui ont fait le bien, dans la seule vue de remplir leur destination. Mais on ne doit jamais compter fur des caracteres de cette trempe. Il faut permettre à l'homme qui fait le bien, d'aimer la gloire; il faut même la lui montrer au-delà du tombeau, afin que le tombeau ne foit pas l'écueil de fon courage & de fa constance.

Celui qui borne sa gloire au court espace de fa vie, est esclave de l'opinion & des égards du moment : rebuté, si son siecle est injuste; découragé, s'il est ingrat; impatient sur-tout de jouir, il veut recueillir ce qu'il seme; il préfére une gloire précoce & passagere, à une gloire tardive & durable: il n'entreprendra rien de grand.

Celui qui se transporte dans l'avenir & qui iouit de sa mémoire, travaillera pour tous les siecles, comme s'il étoit immortel. Que ses Contemporains lui refusent la gloire qu'il a méritée, leurs neveux l'en dédommagent : car son imagination le rend présent à la pos-

térité.

C'est un beau songe, dira-t-on. Hé jouiton jamais de sa gloire autrement qu'en songe? Ce n'est pas le petit nombre de spectateurs qui vous environnent, qui forment le cri de la renommée. Votre réputation n'est glorieuse qu'autant qu'elle vous multiplie où vous n'etes, où vous ne serez jamais. Pourquoi donc feroit-il plus infense d'étendre en idée fon existence aux siecles à venir, qu'aux climats éloignés ? L'espace réel n'est pour vous qu'un point, comme la durée réelle. Si yous yous renfermez dans l'un ou dans l'autre, votre ame y va languir abattue, comme dans une étroite prison. Le désir d'éterniser fa gloire est un enthousiasme qui nous aggrandit, qui nous éleve au desfus de nousmemes & de notre fiecle; & quiconque le raisonne, n'est pas digne de le sentir. "Mép priser la gloire, dit Tacite, c'est mépriser », les vertus qui y menent ": Contemptà fama, virtutes contemnantur.

## DES GRANDS.

ON donne en général le nom de Grands à ceux qui occupent les premières places de l'Etat, foit dans le Gouvernement, foit auprès du Prince.

On peut considérer les Grands, ou par rapport aux mœurs de la societé, ou par apport à la constitution politique. Nous prenons ici les Grands en qualité d'hommes

publics.

Dans la démocratie pure il n'y a de Grands que les Magistrats, ou plutôt il n'y a de Grand que le peuple. Les Magistrats ne sont Grands que par le peuple & pour le peuple; c'est son pouvoir, sa dignité, sa majesté qu'il leur conse. De-là vient que dans les Républiques bien constituées, on faisoit un crime autresois de chercher à acquérir une autorité personnelle. Les Généraux d'armée n'étoient Grands qu'à la tête des armées; leur autorité étoit celle de la discipline; ils la déposient en même tems que le foldat quitoit les armes; & la paix les rendoit égaux.

Il est de l'essence de la démocratie que les Grandeurs soient électives, & que personne n'en foit exclu par état. Dès qu'une feule claffe de Citoyens est condannée à fervir fans espoir de commander, le gouvernement est aristocratique. La moins mauvaise aristocratie est celle où l'autorité des Grands se fait le moins sentir. La plus vicieuse est celle els les Grands sont despotes, & les peuples esclaves. Si les Nobles sont des tyrans, le mal est sance mede. Un Sénat ne meurt point,

Si l'aristocratie est militaire, l'autorité des. Grands tend à fe réunir dans un feu! le gouvernement touche à la Monarchie, ou au despotisme. Si l'aristocratie n'a que le bouclier des loix, it saut pour subsister qu'elle soit le plus juste & le plus modéré de tous les gouvernemens. Le peuple, pour supporter l'autorité exclusive des Grands, doit être heureux comme à Venise, ou abattu comme en Polorne.

De quelle fagesse, de quelle modesse la Noblesse Vénitienne n'a-t-elle pas besoin, pour ménager l'obésissance du peuple! De quels moyens n'use-t-elle pas pour le consoler de l'inégalité! Les Courtisanes & le Carnaval de Venisse sont d'institution politique. Par l'un de ces moyens, les richesses des Grands refluent, sans saste & fans éclat, vers le peuple: par l'autre le peuple se trouve six mois de l'année au pair des Grands, & oublie avec eux, sous le masque, sa dépendance & leur domination.

La liberté romaine avoit chéri l'autorité des Rois; elle ne put fouffrir l'autorité des N 4

Grands. L'esprit Républicain sut indigné d'une distinction humiliante. Le peuple voulut bient s'exclure des premieres places, mais il ne voulut pas en être exclu; & la preuve qu'il méritoit d'y prétendre, c'est qu'il eut la fagesse la vertu de s'en abstenir.

En un mot, la République n'est une, que dans le cas du droit universel aux premieres dignités. Toute prééminence héréditaire y détruit l'égalité, rompt la chaîne politique, &

divise les citoyens.

Le danger de la liberté n'est donc pas que le peuple prétende élire entre les citoyens, fans exception, ses Magistrats & ses Juges, mais qu'il les méconnoise après les avoir élis. C'est ainsi que les Romains ont passe de la liberté à la licence, de la licence à la servitude.

Dans le gouvernement Républicain, les Grands revêtus de l'autorité, l'exercent dans toute fa force. Dans le gouvernement Mottarchique, ils l'exercent quelquefois, & ne la poffedent jamais: c'elt par eux qu'elle paffe; ce n'est point en eux qu'elle réside: ils en sont comme les canaux; mais le Prince en ouvre & ferme la source, la divisé en ruisseaux, en mesure le volume, en observe & dirige le coors.

Les Grands comblés d'honneurs, & dénués de force, repréfentent le Monarque auprès du peuple, & le peuple auprès du Monarque. Si le principe du gouvernement est corrompu dans les Grands, il faudra bien de la vertu, & dans le Prince, & dans le peuple, pour maintenir dans un jutte équilibre l'autorité protectrice de l'un, & la liberté légitime de l'autre, mais fi cet ordre est composé de fidéles Sujets & de bons patriotes, il li fera le point d'appui des forces de l'Etat, le lien de l'obeissance & de l'autorité.

Il est de l'essence du gouvernement Monarchique, comme du Républicain, que l'Etat ne soit qu'un, que les parties dont il est composé forment un tout folide & compacte. Cette machine vaste, & toute simple qu'elle est, ne scauroir tibussité par un exacte combinaifon de ses pieces; & si les mouvemens sont interrompus ou opposés, le principe mème de l'activité devient celui de la destruction.

Or la position des Grands dans un Etat Monarchique, sert merveilleusement à établir & à conserver cette harmonie & cet ensemble, d'où résulte la continuité réguliere du mou-

vement général.

Il n'en est pas ainsi dans un gouvernement mixte, où l'autorité est partagée & balancée entre le Prince & la Nation. Si le Prince difpense est antion. Si le Prince difpense les graces, les Grands seront les mercenaires du Prince, & les corrupteurs de l'Etat: au nombre des sibbides imposs sur le peuple, sera compris tacitement l'achat annuel des suffrages, c'est-à-dire, ce qu'il en coûte au Prince pour payer aux Grands la liberté du peuple. Le Prince aura le tarif des voix; & Pon calculera dans son Conseil combien telle & telle vertu peuvent lui coûter à corrompre.

Mais dans un Etat Monarchique bien conf-

titué, où la plénitude de l'autorité réside dans un seul, sans jalousie & sans partage, où par conféquent toute la puissance du Souverain est dans la richesse, le bonheur & la fidélité de ses Sujets, le Prince n'a aucune raison de furprendre le peuple: le peuple n'a aucune raison de se désier du Prince: les Grands ne peuvent fervir, ni trahir l'un fans l'autre; ce seroit même en eux une fureur absurde que de porter le Prince à la tyrannie, ou le peuple à la révolte. Premiers Sujets, premiers Citoyens, ils font esclaves si l'Etat devient Despotique; ils retombent dans la foule, si l'Etat devient Républicain: ils tiennent donc au Prince par leur supériorité sur le peuple : ils tiennent au peuple par leur dépendance du Prince, & par-tout ce qui leur est commun avec le peuple, liberté, proprieté, fûreté, &c. Ainsi les Grands sont attachés à la Constitution monarchique par intérêt & par devoir, deux liens indissolubles lorsqu'ils sont entrelacés.

Cependant l'ambition des Grands femble devoir tendre à l'Ariflocratie. Mais quand le peuple s'y laisseroit conduire, la simple noblesse s'y opposeroit, à moins qu'elle ne sta admise au partage de l'autorité: condition qui donneroit aux premiers de l'Etat vingt mille égaux au lieu d'un maître, & à laquelle par conséquent ils ne se résoudront jamais: car l'orgueil de dominer, qui fait seul les révolutions, souffre bien moius impatiemment la superiorité d'un seul, que l'égalité d'un grand nombre.

Le désordre le plus effroyable de la Monarchie, c'est que les Grands parviennent à usurper l'autorité qui leur est confiée, & qu'ils tournent contre le Prince, & contre l'Etat lui-mème, les forces de l'Etat, déchiré par les factions. Telle étoit la situation de la France, lorsque le Cardinal de Richelieu, ce génie hardi & valte, ramena les Grands sous Pobéssiance du Prince, & les peuples sous la protection de la loi. On lui reproche d'avoir été trop loin; mais peut-être n'avoit-il pas d'autres moyens d'alfernir la Monarchie, de rétablir dans sa direction naturelle ce grand arbre courbé par l'orage, que de le plier dans le sens opposé.

La France formoit autrefois un gouvernement fédératif très-mal combiné, & fans cesse en guerre avec lui-même. Depuis Louis XI tous ces Co-Etats avoient été réunis en un; mais les grands Vassaux conservoient encore dans leurs Domaines l'autorité qu'ils avoient eue fous leurs premiers Souverains; & les Gouverneurs, qui avoient pris la place de ces Souverains, s'en attribuoient la puissance. Ces denx partis opposoient à l'autorité du Monarque des obstacles qu'il falloit vaincre. Le moyen le plus doux, & par conféquent le plus fage, étoit d'attirer à la Cour ceux qui, dans l'éloignement, & au milieu des peuples accoutumés à leur obéir, s'étoient rendus si redoutables. Le Prince fit briller les distinctions & les graces; les Grands accoururent en foule; les Gouverneurs furent captivés,

leur autorité personnelle s'évanouit en leur absence; leurs Gouvernemens héréditaires devinrent amovibles, & l'on s'affura de leurs fuccesseurs; les Seigneurs oublierent leurs Vasfaux, & ils en furent oubliés; leurs domaines furent divifés, aliénés, dégradés infensiblement, & il ne resta plus du gouvernement

féodal que des blafons & des ruines.

Ainsi la qualité de Grand de la Cour n'est plus qu'une foible image de la qualité de Grands du Royaume. Quelques-uns doivent cette distinction à leur naissance. La plûpart ne la doivent qu'à la volonté du Souverain; car la volonté du Souverain fait les Grands, comme elle fait les Nobles, & rend la Grandeur ou personnelle, ou héréditaire à son gré. Nous disons personnelle ou héréditaire, pour donner au titre de Grand toute l'étendue qu'il peut avoir; mais on ne doit l'entendre à la rigueur que de la Grandeur héréditaire, telle que les Princes du Sang la tiennent de leur naiffance, & les Ducs & Pairs de la volonté de nos Rois. Les premieres places de l'Etat s'appellent dignités dans l'Eglise & dans la Robe, grades dans l'épée, places dans le ministère, Charges dans la Maison Royale; mais le titre de Grand, dans son étroite acception, ne convient qu'aux Pairs du Royaume.

Cette réduction du gouvernement féodal à une grandeur qui n'en est plus que l'ombre, a dû coûter cher à l'Etat; mais à quelque prix qu'on achete l'unité du pouvoir & de l'obéiffance, l'avantage de n'être plus en bute au caprice aveugle & tyrannique de l'autorité fiduciaire, le bonheur de vivre sous la tutele inviolable des loix, toujours prètes à s'armer contre les usurpations, les vexations & les violences; il est certain que de tels biens ne

feront jamais trop payés.

Dans la constitution présente des choses, il nous semble donc que les Grands sont dans la Monarchie Françoise, ce qu'ils doivent être naturellement dans toutes les Monarchies de l'Univers. La nation les respecte sans les craindres le Souverain se les attache fans les enchainer, & les contient sans les abattre: pour le bien, leur crédit est immense, ils n'en ont aucun pour le mai, & leurs présogatives mèmes sont de nouveaux garans pour l'Etat, du zele & du dévouement dont elles sont les récompenses.

Dans le gouvernement despotique, tel qu'il est foussert en Asie, les Grands sont les esclaves du tyran, & les tyrans des esclaves dis tremblent & ils font trembler: aus leur dépendance, ils achetent par leur fervitude auprès du maître, leur autorité sur les sujets: également prèts à vendre l'État au Prince, & le Prince à l'Etat: ches du peuple dès qu'il fe révolte, & se sopresseure au l'est au l'est du peuple dès qu'il fe révolte, & se sopresseure tant qu'il est soumes.

Si le Prince est vertucux, s'il veut être juste, s'il peut s'instruire, ils sont perdus: aussi veillent-ils nuit & jour à la barriere qu'ils ont élevée entre le trône & la vérité; ils ne ceffent de dire au Souverain, vous pouvez tout, afin qu'il leur permette de tout ofer; ils lui crient, votre peuple est heureux; au moment mème qu'ils expriment les dernieres gouttes de fa sucur & de son sang; & si quelquesois ils consultent ses sorces, il semble que ce foit pour calculer, en l'opprimant, combien d'instans encore il peut souffir fans expirer.

Malheureusement pour les Etats où de pareils monstres gouvernent, les loix n'y ont point de tribunaux, la foiblesse n'y a point de réfuge: le Prince s'y réserve à lui seul le droit de la vindicte publique; & tant que l'opression lui est inconnue, les oppresseurs sont

impunis.

Telle est la constitution de ce gouvernement déplorable, que non-seulement le Souverain, mais chacun des Grands, dans la partie qui lui est confiée, tient la place de la loi. Il saut donc, pour que la justice y regne, que non-seulement un homme, mais une multitude d'hommes soient infaillibles, exempts d'erreurs & de passions, détachés d'eux-mèmes, accessibles à tous, égaux pour tous comme la loi; c'est-à-dire qu'il faut que les Grands d'un Etat despotique soient des Dieux. Aussi n'y a-t-il que la Théocratie qui ait le droit d'etre despotique; & c'est le comble de l'aveuglement dans les hommes, que d'y prétendre, ou d'y consentir.

E N phyfique & en géométrie le terme de Grandeur est fouvent abfolu, & ne suppose aucune comparation: il est synonime de quantité, d'étendue. En morale il est relatif, & porte l'idée de supériorité. Ainsi quand on l'applique aux qualités de l'esprit ou de l'ame, ou collectivement à la personne, il exprime un haut degré d'élévation au dessus de la multitude.

Mais cette élévation peut être ou naturelle ou factice; & c'est-là ce qui distingue la grandeur réelle de la grandeur d'institution.

Essayons de les définir.

La grandeur d'ame, c'est-à-dire la fermeté, la droiture, l'élévation des sentimens, est la plus belle partie de la grandeur personnelle. Ajoutez-y un esprit vaste, lumineux, profond, & vous aurez un grand homme.

Dans l'idée collective & générale de grand homme, il femble que l'on devoit comprendre les plus belles proportions du corps, le peuple n'y manque jamais. On est furpris de lire qu'Alexandre étoit petit; & l'on trouve Achille bien plus grand, lorsqu'on voit dans l'Iliade, qu'aucun de ses compagnons ne pouvoit remuer sa lance. Cette propension que nous avons tous à mèler du physique au moral, dans l'idée de la grandeur, vient 1°. de l'imagination, qui veut des mesures

fenítiles; 2°. de l'épreuve habituelle que nous faifons de l'union de l'ame & du corps, de leur dépendance & de leur action réciproque, des opérations qui réfultent du concours de leurs facultés. Il étoit naturel fur-tout que dans les tems où la fupériorité entre les hommes fe décidoit à force de bras, les avantages corporels fuifent mis au nombre des qualités héroiques. Dans des fiecles moins barbares, on a rangé dans leurs claffes ces qualités qui nous font communes avec les betes, & que les bêtes ont au-deffus de nous. Un grand homme a été difpenfé d'être beau, nerveux, & robufte.

Mais il s'en faut bien que dans l'opinion du vulgaire, l'idée de grandeur perfonnelle foit rédaite encore à fa pureté philosophique. La raison est esclave de l'imagination, & l'imagination ett esclave des sens. Celle-ci mesure les causes morales à la grandeur physique des effets qu'elles ont produits, & les apprécie à la toise.

Il est vraisemblable que celui des Rois d'Egypte qui avoit fait élever la plus haute des pyramides, se croyoit le plus grand de ces-Rois: c'est à-peu-près ainsi que l'on juge vulgairement ce qu'on appelle les grands hommes.

Le nombre des combattans qu'ils ont armés, ou qu'ils ont vaincus, l'étendue du pays qu'ils ont ravagée ou conquife, le poids dont leur fortune a été dans la balance du monde, font comme les matériaux de l'idée de grandeur

deur que l'on attache à leur personne. La réponse du Pirate à Alexandre, Quia tu magnà claife, Imperator, exprime avec autant de force que de vérité, notre maniere de calculer

& de pefer la grandeur humaine.

Un Roi qui aura passe sa vie à entretenir dans ses Etats l'abondance, l'harmonie & la paix, tiendra peu de place dans l'histoire. On dira de lui froidement, Il fut bon; on ne dira jamais, Il fut grand. Louis IX feroit oublié, sans la déplorable expédition des Croifades.

A-t-on jamais entendu parler de la grandeur de Sparte, incorruptible par ses mœurs, inébranlable par ses loix, invincible par la sageffe & l'austérité de sa discipline ? Est-ce à Rome vertuguse & libre que l'on pense, en rappellant sa grandeur? L'idée qu'on y attache est formée de toutes les causes de sa décadence. On appelle fa grandeur, ce qui entraina fa ruine: l'éclat des triomphes: le fracas des conquetes, les folles entreprifes, les fuccès infoutenables, les richeffes corruptrices, l'enflure du pouvoir, & cette domination valte, dont l'étendue faisoit la foiblesse, & qui alloit crouler fous fon propre poids.

Ceux qui ont eu l'esprit assez juste pour ne pas altérer par tout cet alliage phylique, l'idée morale de grandeur, ont cru du moins pouvoir la restreindre à quelqu'une des qualités qu'elle embrasse. Car où trouver un grand homme, à prendre ce terme à la ri-

gueur?

Alexandre avoit de l'étendue dans l'eforit & de la force dans l'ame. Mais voit-on dans fes projets ce plan de justice & de sagesse; dui annonce une ame élevée & un génie lumi? neux? ce plan qui embratse & dispose l'avenir, où tous les succès ont leur avantage. où tous les maux inévitables sont compensés par de plus grands biens? Detecto fine terrarum, per fuum rediturus orbem, trifiis est (Senec.) Les vues de Céfar étoient plus belles & plus fages. Mais il faut commencer par le laver du crime de trahifon, & oublier ou reconnoitre le Citoven dans l'Empereur, pour trouver en lui un grand homme. Il en est à-peu-près de meme de tous les Princes, auxquels la flatterie ou l'admiration a donné le nom de Grands. Ils l'ont été dans quelques parties, dans la législation, dans la politique, dans l'art de la guerre, dans le choix des hommes qu'ils ont employés; & au lieu de dire, Il a telle ou telle grande qualité, on a dit du Guerrier , du Politique , du Législateur, C'est un grand homme. Huc & illuc accedat, ut perfecta virtus fit, aqualitas ac tenor vita, per omnia constans sibi. (Senec.)

Il eft une grandeur factice ou d'infitration, qui n'a rien de commun avec la grandeur perfonnelle. Il faut des Grands dans un Etat, & l'on n'a pas toujours de grands hommes. On a donc imaginé d'élever au befoin ceux qu'on ne pouvoit aggrandirs, & cette élévation artificielle a pris le nom de grand

deur. Ce terme au fingulier est donc susceptible de deux sens, & les Grands n'ont pas manqué de se prévaloir de l'équivoque. Mais fon pluriel (les Grandeurs) ne présente plus rien de personnel; c'est le terme abstrait de Grand dans son acception politique; en sorte qu'un grand homme peut n'avoir aucun des caractères qui distinguent ce qu'on appelle les Grands, & qu'un Grand peut n'avoir aucune des qualités qui constituent le grand homme.

Mais un Grand dans un État, tient la place d'un grand homme; il le repréfente; il en a le volume, quoiqu'il arrive fouvent qu'il n'en ait pas la folidité. Rien de plus beau que de voir réunis le mérite avec la place: ils le font quelquefois à beaucoup d'égards; & notre liecle en a des exemples; mais fans faire la fatyre d'aucun tems ni d'aucun pays, nous dirons un mot de la condition & des mœurs des Grands, tels qu'il en est par-tout, en protestant d'avance contre toute allusion & toute application personnelle.

Un Grand doit être auprès du peuple l'homme de la Cour, & à la Cour l'homme du peuple. L'une & l'autre de ces fonctions demandent ou un mérite recommandable, ou, pour y fuppléer, un extérieur impofant. Le mérite ne fe donne point, mais l'extérieur peut se prescrires on l'étudie, on le compose: c'est un personnage à jouer. L'extérieur d'un Grand devroit ètre la décence &

la dignité. La décence est une dignité négative, qui consiste à ne rien se permettre de ce qui peut avilir ou dégrader son état, & v attacher le ridicule, ou y répandre le mépris. Il s'agit de modifier les dehors de la grandeur, fuivant le goût, le caractére & les mœurs des Nations. Une gravité taciturne elt ridicule en France; elle l'auroit été à Athénes. Une politesse légere eût été ridicule à Lacédémone; elle le feroit en Espagne. La popularité des Pairs d'Angleterre feroit déplacée dans les nobles Vénitiens. C'est ce que l'exemple & l'usage nous enseignent sans étude & fans réflexion. Il femble donc affez facile d'être Grand avec décence.

Mais la dignité positive, dans un Grand, est l'accord parfait de ses actions, de son langage, de sa conduite en un mot, avec la place qu'il occupe. Or cette dignité fuppose le mérite, & un mérite égal au rang. C'ell ce qu'on appelle payer de sa personne. Ainsi les premiers hommes de l'Etat devroient faire les plus grandes choses; condition toujours pénible, fouvent impossible à remplir.

Il a donc fallu suppléer à la dignité par la décoration, & cet appareil a produit son effet: le vulgaire a pris le fantôme pour la réalité; il a confondu la personne avec la place. C'est une erreur qu'il faut lui laisser; car l'illusion est la reine du peuple.

Mais qu'il nous foit permis de le dire: les Grands font quelquefois les premiers à detruire cette illusion, par une hauteur imprudente.

Celui qui dans les grandeurs ne fait que représenter, devroit sçavoir qu'il n'éblouit pas tout le monde, & ménager du moins ses confidens, pour les engager au filence. Qu'un homme qui voit les choses en ellesmêmes, qui respecte les préjugés, & qui n'en a point, se montre à l'audience d'un Grand avec sa simplicité modeste; que celui-ci le reçoive avec cet air de supériorité qui protége & qui humilie, le fage n'en fera ni offense, ni surpris : c'est une sone pour le peuple. Mais quand la foule s'est écoulée, si le Grand conferve sa gravité froide & sévere, si fon maintien & fon langage ne daignent pas s'humanifer, l'homme fimple se retire en fouriant, & en disant de l'homme superbe ce qu'on disoit du Comédien Baron: il joue encore hors du théatre.

Il le dit tout bas, & il ne se dit qu'à luimème; car le sage est bon Citoyen. Il sçair que la grandeur, mème sédive, exige des ménagemens: il respectera dans celui qui en abuse, ou les aïeux qui la lui ont transmis, ou le choix du Prince qui l'en a décoré, ou, quoiqu'il en soit, la constitution de l'Etat qui demande que les Grands soient en honneur, & à la Cour, & parmi le peuple.

Mais tous ceux qui ont la pénétration du fage, n'en ont pas la modération. Paucis imponit leviter extrinsecus induta faces.... Tenue

est mendacium: perlucet, si diligenter inspexevis. (Senec.) Dens un monde cultivé, surtour, la vanité des petits humiliée, a des yeux de lynx pour pénétrer la petiteise qugueilleuse des grands; & celui qui, en faifant sentir le poids de sa grandeur, en laisse appercevoir le vuide, peut s'assurer qu'il est de tous les hommes le plus s'éverement jugé.

Un homme de mérite élevé aux grandeurs, tâche de consoler l'envie, & d'échapper à la malignité. Mais malheureusement celui qui a le moins à prétendre, est toujours celui qui exige le plus. Moins il foutient sa grandeur par lui-même, plus il l'appesantit sur les autres. Il s'incorpore ses terres, ses équipages, ses nieux & ses valets, & sous cet attirail, il se croit un colosse. Proposez-lui de fortir de fon enveloppe, de se dépouiller de ce qui n'est pas lui; osez le distinguer de fa naissance & de sa place; c'est lui arracher la plus chere partie de fon exiltence : réduit à lui-même, il n'est plus rien. Etonné de se voir si haut, il prétend vous inspirer le respect qu'il s'inspire a lui-mème; il s'habitue avec ses valets à humilier des hommes libres. & tout le monde est peuple à ses yeux.

Asperius nihil est humili qui surgit in altum. (Clod.)

C'est ainsi que la plupart des Grands se trahissent & nous détrompent. Car un seul mécontent qui a leur secret, suffira pour le répandre; & leur perfonnage n'est plus que

ridicule, dès que l'illusion a cessé.

Qu'un Grand, qui a befoin d'en imposer à la multitude, s'observe donc avec les gens qui penfent, & qu'il se dise à lui-même ce que diroient de lui ceux qu'il auroit reçus avec dédain, ou rebutés avec arrogance:

" Qui es - tu donc, pour méprifer les hommes? & qui t'élève au dessus d'eux? , Tes fervices, ou tes vertus? Mais combien d'hommes obscurs, plus vertueux que , toi , plus laborieux , plus utiles ? Ta naif-, fance ? On la respecte : on salue en toi l'ombre de tes ancêtres ; mais est-ce à l'ombre à s'enorqueillir des hommages rendus au corps? Tu aurois lieu de te glorifier. fi l'on donnoit tou nom à tes aïeux . comme on donnoit au pere de Caton le nom, de ce fils, la humiere de Rome. (Cic. off.) Mais quel orgueil peut t'inspirer un nom qui ne te doit rien, & que tu ne dois qu'au hasard? La naissance excite l'émulation dans les grandes ames, & l'orgueil dans les petites. Ecoute des hommes qui pensoient noblement, & qui scavoient apprécier les hommes. Point de Rois qui n'a-, yent eu pour aïeux des esclaves; point d'esclaves qui n'ayent eu des Rois pour aïeux. ( Plat. ) Personne n'est né pour notre gloire : ce qui fut avant nous n'elt point à nous. " (Senec. ) Consulte - toi , rentre en toimeme: Nudum inspice, animum intuere,

" qualis quantusque sit, alieno an suo mag-" mus ( Idem. )".

"Il n'y a que la véritable grandeur, nous dira-t-on, qui puisse soutenir cette épreuve; la grandeur factice n'elt imposante que par ses dehors. Hé bien, qu'elle ait un cortége sattueux, & des mœurs simples: ce qu'elle aura de dominant sera de l'état, non de la personne. Mais un Grand dont le faste est dans l'ame, nous insulte corps à corps. C'est l'homme qui dit à l'homme, Tu rampes audesseus des mois ce n'est pas du haut de son rang, c'est du haut de son orgueil qu'il nous regarde & nous méprise.

Mais ne faut il pas un mérite supérieur, pour conferver des mœurs simples dans un rang élevé? Cela peut être, & cela prouve qu'il est très difficile d'occuper décemment les grandeurs sans les remplir, & de n'ètre pas ridicule partout où l'on est déplacé.

Un Grand, lorsqu'il est un grand homme, n'a recours ni à cette hauteur humiliante qui est le singe de la dignité, ni à ce faste imposant qui est le fantôme de la gloire, & qui ruine la haute Noblesse par la contagion de l'exemple & l'émulation de la proité.

vanité.

Aux yeux du peuple, aux yeux du fage, aux yeux de l'envie elle-même, il n'a qu'à fe montrer tel qu'il elt. Le respect le dévance, la vénération l'environne; fa vertu le couvre tout entier: elle est fon cortége & face de l'environne de l'environne

fa pompe. Sa grandeur a beau se ramasser en lui-mème, & se dérober à nos hommages, nos hommages vont la chercher (a). Mais qu'il faut avoir un sentiment noble & pur de la véritable grandeur, pour ne pas craindre de l'avilir en la dépouillant de tout ce qui lui est étranger! Qui d'entre les Grands de notre âge, voudroit être surpris, voomme Fabrice par les Ambassadeurs de Pyr, rhus, faisant cuire ses légumes?

(a) Voy. la Bruyere. Du mérite personnel.

FIN.



## ADDITION

# A la Note de la page 150.

Uarès. & presquè tous les Auteurs de son tems, conseignent que la connoissance implicite des vérites mitterieus de la religion chrétienne suffit pour le salut, aux personnes qui sont dans l'impossibilité de les connoitre directement; qu'il suffit, dans ce cas, de connoitre de croire d'une véritable soi l'existence de Dieu & sa providence, & d'observer fidelessent. La Loi naturelle.

Ce fentiment n'a jamais été condamné par l'Églife; & les Auteurs qui le combattent, comme Sylvius, Habert, &c. ne le rejettent que comme moins

probable.

Innocent XI, & le Clergé de France, dans l'affemblée de 1700, n'ont donné aucune atteinte à ce fentiment de Suarès. La plus faime partie des Théologiens s'accordent à dire que les Infideles, dont l'erreur est de bonne foi, peuvent, avec des graces furnaturelles que Dieu leur accorde, observer la Loi naturelle; & que s'ils le font, Dieu ne permettra jamais qu'ils meurent fans la connoissance des vérités necestaires un falor.

S. Thomas, dans fon Commentaire fur le Livre des Sentences, fe propose la difficulté des In-

crédules :

Nullus damnatur in hoc giod vitare non potest sed aliquis natur in sslvis, vel inter Insideler, non potest distincté de sidei articulis cognitionem haber e: ergo non damnatur; & tanen non habet siden explicitant: ergo videtur quod explicatio sidei non sit de necessitate salutis. Voici sa réponse. In eis quae sunt necessita ad salutem , numquam Deur homini quaerenti suam salutem deest, vel

defait , nist ex culpà suà remancat : unde explicatio corum quae sunt de necessitate salutir , vel divinitir homini provideretur per praedicationem fidet , schir patte de Cornelio ; vel per revelationem (intiman) , qua supposità , in potesate est liberi arbitrii ut in adum sidei erumpat. Distinca. 25. quell. 2. att. 1.



tel dila: ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE WIEN 1967 KONSERVIERT DURCH

